

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

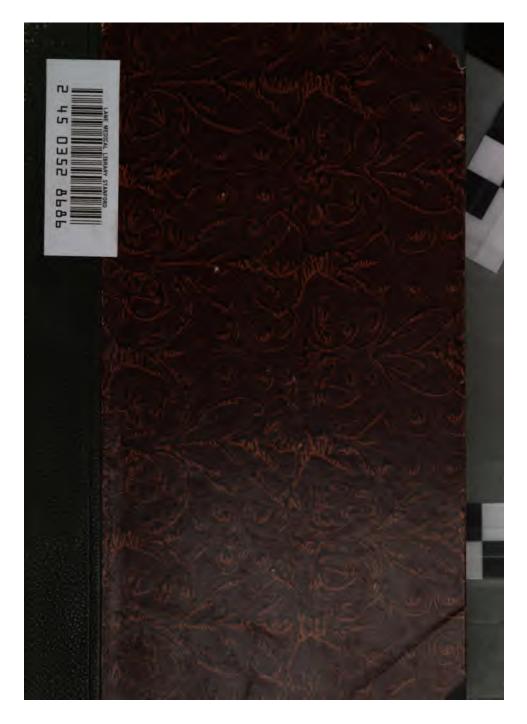

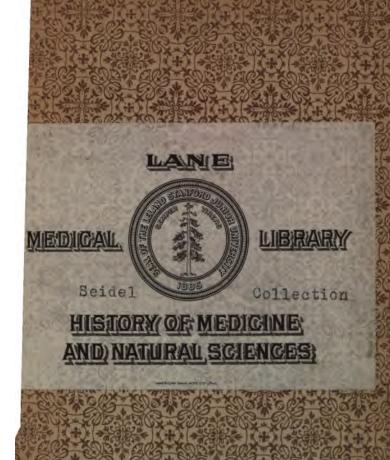

THE X ...

(4)



• 



# MORTICOLES

## G. CHARPENTIER ET E. FASQUELLE, ÉDITEURS 11, RUE DE GRENELLE, PARIS

## OUVRAGES DU MÊME AUTEUR DANS LA BIBLIOTHÉQUE-CHARPENTIER à 3 fr. 50 le volume.

Germe et Poussière. Hærès. L'Astre Noir.

En préparation :

L'Automate. Le Fleuve Humain.

## LÉON A. DAUDET

#### LES

## **MORTICOLES**

« Science, sans conscience, est la ruine de l'âme. »

F. RABELAIS.

NEUVIÈME MILLE

#### **PARIS**

#### BIBLIOTH È QUE-CHARPENTIER

G. CHARPENTIER ET E. FASQUELLE, ÉDITEURS 11, RUE DE GRENELLE, 11

1894
Tous droits resure

61395

MANAL THA!

Au glorieux Patron des Lettres françaises,

### A EDMOND DE GONCOURT,

Je dédie ce livre, en témoignage d'affectueuse admiration.

Léon DAUDET.



## LES MORTICOLES

### PREMIÈRE PARTIE

#### CHAPITRE PREMIER

On se fie rarement aux récits des voyageurs : c'est un soupçon commode, qui dispense d'étudier et de lancer des pierres dans les étangs mornes de l'esprit. Aussi n'essayerai-je pas de convaincre un lecteur trop rétif. S'il pense ce livre mensonger, qu'il le ferme et le jette. Je parle pour les autres, ceux qui ont confiance et cherchent à s'instruire.

Je m'appelle Félix Canelon. Si je m'observe au miroir, je retrouve sans trop de peine, sous le vieillard d'aujour-d'hui, le jeune homme que j'aimais tant, aux regards vifs, au nez busqué, aventureux, à l'âme inquiète mais ardente. J'ai maintenant cent cinq ans, bon pied, bon œil, excellent estomac, une femme adorée, deux enfants septuagénaires, cinq petits-fils et petites-filles et douze arrière-bambins qui font ma joie. Ce sont conditions d'optimisme nécessaires à qui veut raconter sans fiel des aventures passées et douloureuses, car le défaut de ces sortes d'entreprises est souvent de teindre de vieux événements avec une hile récente. On n'attribuera donc ma vivacité qu'à

celle de mes souvenirs. Pour quelques heures, la fièvre de mon adolescence va renaître. Qu'elle soit la bienvenue!

l'étais un solide gas de dix-sept ans. J'habitais avec les miens une chère petite maison, près des faubourgs tumultueux et de la mer bruissante. J'avais recu l'habituelle éducation de notre cité, laquelle, j'ai pu m'en convaincre au cours de mes voyages, est certes la meilleure de toutes. Chacun se porte bien, respire un air alerte, fait son devoir en chantant. Fils d'artisans, j'allais à l'école deux heures par jour. On m'y apprenaît surtout à aimer mon semblable, à honorer la Providence, à arracher de mon cœur les sentiments mauvais qui poussent dans les prairies naturelles de la sagesse et de la joie : « Vous venez ici, nous disait notre excellent mattre, moins pour étudier des sciences vaines et précaires que pour faire votre toilette morale et sentir en tout la beauté. » Ensuite je m'occupais à domicile de notre agréable métier qui consiste à tresser des corbeilles et menus objets de vannerie. Le reste du temps je jouais, je me promenais, je faisais des lectures. Le malheur fut que plusieurs de cellesci traitaient de voyage et de navigation. Elles m'animèrent tellement que je suppliai mon père de me laisser courir un peu le monde avant de m'engager pour toujours dans la vie familiale. Il eut la faiblesse d'y consentir.

Je m'embarquai sur le Courrier, grand navire qui faisait le commerce avec les contrées les plus lointaines. Il y avait à bord trente matelots et dix comptables dont j'étais. Le capitaine, un brave homme ràblé, au visage rouge et jovial, nommé Sanot, manquait d'expérience, car, après une première escale, il perdit complètement sa route et nous parcourûmes cinquante-six jours une mer libre et désolée, réduits à consommer en partie les vivres dont nous comptions faire le trafic. Nous commencions à perdre courage quand la terre fut enfin signalée.

Un petit point qui grossit vite vint à notre rencontre. A quelque distance il stoppa et nous fit certains signaux de

convention; mais nous n'y comprimes rien, fatigués que nous étions et surpris par l'extraordinaire aspect du messager. C'était une galère sombre, qui portait un immense pavillon noir sur lequel était gravée une tête de mort d'une blancheur éclatante. Le désarroi de nos estomacs. l'inquiétude et la vue de cet angoissant navire nous rapprochèrent du surnaturel tellement que mes camarades frissonnaient et que moi-même j'entendais le bruit de castagnettes dans mes machoires. Alors le capitaine qui, s'il savait très mal la conduite pratique d'un bâtiment, avait des lumières étendues, nous dit d'une voix rassurante: «Je connais ces couleurs; encore qu'elles soient lamentables, elles nous présagent un heureux destin. C'est le drapeau des Morticoles et nous touchons leur pays; nul havre plus sain ne pouvait s'offrir à nos corps délabrés. » Et, tandis qu'une étroite embarcation se détachait du bâtiment, noire elle-même et portant en petit le pavillon à tête de mort, Sanot nous donna quelques détails sur cette contrée où nous avait dirigés son ignorance: « Les Morticoles sont des sortes de maniaques et d'hypocondriaques qui ont donné aux docteurs une absolue prééminence. D'après ce qu'on m'a dit d'eux, leur Faculté de médecine est à la fois un parlement, une diète et une cour de justice. Les seuls monuments sont des hôpitaux et chacun y suit un régime. Bientôt, au reste, nous serons renseignés. »

La chaloupe approchait du bord; elle accosta doucement, et montèrent sur le pont quatre inoubliables personnages. L'un d'eux marchait en avant, à petits pas, détaché du groupe, comme pour nous prévenir du rôle capital qu'il jouerait dans notre séjour. Il était de taille moyenne, possédait une figure fade et louche, deux yeux ternes qui regardaient de côté, une moustache tombant vers la barbe, laquelle convergeait en pointe fine, l'ensemble d'une couleur indécise et pisseuse. Car le poil de cet homme dissimulait son âge, comme son âme dissimu-

lait tout, et sa sueur elle-même devait être d'hypocrisie. Les trois dévots mannequins qui l'escortaient, comme lui revêtus de longues redingotes obscures, qu'aucun linge n'égayait, composaient leurs têtes sur celle de leur patron et, quoique beaucoup plus jeunes, aspiraient au même aspect vague. Nous nous rangeames le long des sabords aussi régulièrement que nous le permettait la fatigne. Le capitaine, s'avançant, ôta son béret et s'apprêta à recevoir aimablement les visiteurs; mais, comme il ouvrait la bouche, le délégué chef lui coupa la parole d'une voix sèche, flûtée, cependant fort nette : « Nous sommes les envoyés sanitaires de la Morticolie où la direction de votre vaisseau vous porte à atterrir. Vous avez devant vous le propre président de toutes les commissions consultatives d'hygiène et de préservation antiseptiques, le docteur Crudanet, membre secrétaire des huit Académies officielles, de la Chambre haute et basse, du Bureau de la santé sur terre, sur mer et dans l'air, spécialiste en plusieurs facultés spéciales, telles qu'yeux, nez, oreilles, langues, pieds, dents, et généraliste génial quant à l'ensemble de ces facultés. Nous devons procéder, mes aides et moi, à la formalité de la quarantaine, visiter vos hommes et le bâtiment, accomplir enfin notre devoir strict d'inquisition et de réquisition sanitaires, ainsi qu'il ressort des règlements 6, 24, 46, 68, 232, 713, 945, 2629 du code des Morticoles, dont j'ai publié il y a deux ans une nouvelle édition portative. »

Sur ce, l'orateur s'inclina, ceux qui le suivaient s'inclinèrent, et chacun garda son sérieux, car nous avions tous le pressentiment de quelque chose de sinistre. Seul le capitaine fit bonne mine: « Docteur, je me soumets joyeusement à une formalité qui me permet de connaître un haut dignitaire tel que vous. Ce navire est à vos ordres, ainsi que son équipage. Scrutez, regardez, interrogez, et, quelque dure que soit l'hypothèse d'une quarantaine, après les fatigues et les ennuis d'une traversée périlleuse, nous vous

obéirons ponctuellement. > Les trois aides plus jeunes eurent un narquois plissement des lévres qui signifiait sans doute l'impossibilité de ne pas obéir, et, jetant les yeux sur la galère venue à notre rencontre, j'y vis étince-ler de place en place des rangées de canons fort persuasives.

Cependant un doux soleil ridait la mer de sourires et nous espérions la fin de nos tribulations. Le délégué Crudanet ne sourit pas, lui. Il envoya un de ses acolytes chercher dans la chaloupe un grande boite noire au lugubre blason des Morticoles. Il l'ouvrit avec précaution sur le pont que balançait le remous de courtes vagues clapotantes. Le capitaine était descendu s'occuper de quelque besogne et nous restions, les quarante hommes d'équipage, en face de ces quatre inquiétantes énigmes, Leur chef choisissait parmi sa caisse une variété de bizarres appareils qui encombraient ses mains menues et pâles, si bien que je m'avançai pour le débarrasser. Alors il eut un sursaut brusque et un regard si farouche que je reculai. Il se rapprocha. Sans mot dire, il m'entoura le cou et les poignets de tubes de caoutchouc, lesquels communiquaient à une botte qu'il me plaça sur le dos. Puis il me fit tousser, cracher, renifler, compter, observant sa manivelle avec une attention extrême : saisi de crainte et stupide, je ne bougeais pas plus qu'un mort. Cependant ses aides traitaient de la même facon mes camarades. Ensuite on nous enjoignit de nous tenir tous sur un pied en fermant les yeux. On nous saupoudra la langue d'une horrible composition amère qui remplit la bouche de salive. Après quoi, Crudanet et son équipage se tinrent à l'écart et nous osions à peine nous communiquer notre ennui et notre dégoût. Ils causaient si bas qu'aucune parole ne nous parvenait, malgré que l'air fût limpide, à peine animé d'une brise légère. Je perçus néanmoins ceci : « Je vais demander au plus intelligent, » et le délégué chef vint à moi.

Mais mon sentiment d'orgueil fut vite dissipé par le trouble où me jeta sa question : « Comment sont vos matières et en général celles de vos camarades? » Il fallut plusieurs minutes et autant de circonlocutions pour que le plus intelligent comprit, et alors je fus en proie à un rire inextinguible qui se communiqua à mes compagnons, quand je leur traduisis le problème en langage vulgaire. Crudanet et les siens nous fixaient en dessous de leurs petits yeux méfiants. Un peu calmé, je répondis que je connaissais peu mes matières et que je les oubliais à mesure, que c'était notre habitude à tous de jeter aux requins sans y prendre garde l'excédent de nos digestions... Le docteur m'arrêta : « C'est bien, relevez votre manche. » Aussitôt. à peine le temps de blasphémer, il m'avait fait à l'avantbras cinq ou six piqures d'un vaccin fort douloureux qu'il avait jusque-là adroitement dissimulé dans sa main. Les autres subirent la même opération. A ce moment le brave Sanot remontait. Le délégué lui dit : « Vos hommes et vous, capitaine, ne souffrez pas d'un mal déterminé, mais d'une fatigue qui, chez quelques-uns, est douteuse. Mieux vaut, dans ce cas, s'astreindre à la quarantaine. Nous vous enverrons des vivres sanitaires. Reste la visite du bătiment. »

Les cinq s'éloignèrent, suivis de quelques-uns d'entre nous, prêts à ouvrir les cloisons étanches et à manœuvrer devant eux les machines. La manche encore relevée, nous déplorions cette funeste nécessité de la quarantaine qui frappait des hommes bien portants, désireux seulement de manger. Nos provisions étaient à peu près complètement épuisées; que valaient ces vivres sanitaires? D'ailleurs nos virulentes piqures commençaient à nous brûler et démanger. Plus d'eau douce à bord, et l'un, ayant trempé son bras dans la mer, l'en sortit aussitôt rouge et gonflé. J'eus le sentiment net que nous étions tombés sur des êtres estrayants, hors de l'humain, malgré leurs manières demi-assables, en dépit des deux pieds qui les portaient : « Nos

matières, la couleur de nos matières. > chuchotaient en riant quelques camarades.

Les délégués reparurent. Crudanet discutait vivement avec le capitaine qui semblait moitié suppliant, moitié furieux. Le docteur rejetait son air patelin et toute sa figure avait une expression atroce et froide, que copialent servilement ses trois aides, vilains miroirs : « Mais, monsieur le délégué chef, s'écriait Sanot, c'est la mort pour ces pauvres gens! — Vous n'avez, insistait l'autre, qu'a vous soumettre. Serait-ce la mort que nous la préférerions à l'intoxication de notre contrée! Mais, si nous l'avions crue nécessaire, nous aurions déjà bombardé votre coque de noix comme nous le fimes avant-hier pour des Anglais trop entêtés. Ne vous obstinez pas, c'est inutile. D'ailleurs je demeure en vue et vous préviens que nous vous coulons de suite, si vous ne sacrifiez pas les dernières provisions avariées. »

Là-dessus ces garnements de détresse s'inclinérent et pivotèrent sur leurs talons. Le capitaine gardait ses mains crispées derrière son dos, hochant la tête d'un air navré, et, comme la chaloupe reportait à la galère noire nos quatre noirs bourreaux, il nous fit part, interrompu souvent par nos exclamations, des ordres impitovables des Morticoles. Ceux-ci avaient tout ouvert, fouillé, disloqué et rien ne pouvait échapper à leurs regards de fouines. Nos rares provisions d'ultime réserve, il fallait les jeter à l'eau. Nous devions brûler nos hamacs, nos boites où étaient nos affaires de couture, nos souvenirs de famille, brûler aussi la pacotille qui constituait notre seule ressource et nous aurait permis de trafiquer. Comment se soustraire à la nécessité la plus dure? Les Morticoles exigeaient la livraison de ces objets des le lendemain, et ils avaient enjoint de jeter immédiatement, sous leurs veux, nos dernières provisions à la mer. Lutter? Nul n'y pouvait songer. S'enfuir? C'était la mort certaine. Force nous sut donc d'obeir, et, la rage au cœur, nous lançames aux requins une cinquantaine d'excellentes boîtes qui auraient si bien calmé nos malheureux estomacs où la faim poussait sa clameur sinistre.

De plus, les bras nous pesaient; nous avions peine à soulever les caisses. Le capitaine nous commandait en pleurant. C'était un lamentable spectacle. A quelques encâblures, l'horrible navire nous surveillait et son joveux pavillon signifiait assez le sort réservé à la désobéissance. Je ne saurais rappeler honnêtement les injures dont nous accablâmes Crudanet. Tous les animaux y passèrent et je vis bien, par la suite, que ces appellations, qu'on eût pu croire effet de la fureur et incohérentes, convenaient parfaitement à cette crapule à deux pieds suivie de ses trois crapulons. J'émis l'idée qu'on eût dû acheter ses crasseux scrupules, éviter ainsi les formalités. Sanot se récria : « Un homme si considérable pouvait se montrer cruel, mais il était forcément intègre. » Cher et naif capitaine! Les Académies l'impressionnaient, bien qu'il n'y en eût pas sur notre terre natale, et j'avoue que moi-même, simple vannier de mon état, j'avais eu un vif sentiment d'infériorité lorsque ce néfaste docteur avait énuméré sa kyrielle de titres. Et quand je pense que pour mille francs...

Quand nous eûmes jeté notre pauvre possibilité de nourriture bien en vue des Morticoles par-dessus bord, un signal venu d'eux, strident coup de sifflet, nous exprima comme de la satisfaction. Leur bâtiment virait avec une majestueuse lenteur; mais, avant de partir, il pulvérisa sur nous et sur une vaste surface de mer un brouillard picotant d'acide phénique qui nous aveugla, nous empesta, nous affola et nous fit croire que notre dernière heure était venue. Quand l'odieux nuage fut dissipé, ne nous laissant que son odeur affreuse et son àcreté plus affreuse encore, la frégate des Morticoles n'était plus qu'un point maussade à l'horizon.

Gependant nous n'avions plus rien à manger. Nos bras

enflaient. Nous envisagions la situation, l'immensité et nous-mêmes d'un œil sombre. Ou ces Morticoles étaient des fous et nous étions perdus; ou ils voulaient notre bien et nous étions perdus encore, car ils le voulaient de manière à nous faire rendre l'âme. Le capitaine, malgré son affaissement, s'efforçait de nous rassurer. Crudanet lui avait promis de nous envoyer le lendemain matin des vivres sanitaires et des vêtements destinés à remplacer les nôtres qu'on brûlerait. Après quarante jours, nous descendrions à terre, visiterions la ville et repartirions sans hâte apparente, mais bien décidés à ne jamais revoir une trop hygiénique contrée. Ces propos nous effrayaient sans dissiper nos préoccupations.

La soirée était douce et pure, la lune montait vers l'horizon avec une majesté légère. A mesure, elle traçait sur les flots un long sillage d'argent en forme de rame, où toutes les petites vagues de la surface étaient nettement visibles. Nous restions étendus sur le pont, agités d'un peu de fièvre que nous causaient nos vaccins. Je pensais à ma maison, à mes pat ents, à notre heureux pays. Le silence s'était fait, mais je sentais qu'on ne dormait point et que les idées de mes camarades suivaient lentement la pente des miennes. Le balancement de notre navire, qui roulait avec un doux clapotis sur ses ancres, balançait aussi nos esprits d'un rythme tel qu'il se communiqua et que l'un de nous se mit à chanter. Un jet de larmes me brûla les yeux. J'entendis, par une secrète communion, plusieurs petits soupirs étouffés. Cette aérienne, cette divine chanson allait chercher et prendre par la main tous nos souvenirs presque semblables; elle cueillait les fleurs du pays. Elle joignait les fiancées et les mères dans une de ces rondes confuses, comme on en dansait sans doute à la même heure sur notre quai, au clair de lune. J'oubliai mon mal, ma sombre situation, et je glissai au sommeil, bercé par cette voix amie.

Je révai que Crudanet me coupait un bras et me forçait à le manger.

Le lendemain, au réveil, chacun sentait encore un peu les lancinements de son vaccin, mais la tristesse était fort amortie. Elle fut ramenée dans nos âmes par une bruine ténue, persistante qui envahit l'horizon et le rendit semblable à une toile de coton mouillée. La mer était huileuse: à sa surface, les mouchetures de pluie traçaient les plus élégants réseaux. Nous ne voyions plus la terre. La faim grondait comme un lion dans nos estomacs. Il se fit entre nous un accord tacite pour ne point parler de la visite de Crudanet et de l'angoisse qui nous tordait le ventre. Nous pensions être bientôt fixés sur notre sort. En effet, on signala brusquement la galère à tête de mort, qui venait d'émerger de la brume humide à quelques brasses de nous. Elle était suivie d'une cocasse machine de cuivre luisante comme un chaudron, hérissée de cinq ou six tuyaux d'où sortaient d'ondovants et de sifflants panaches. Cet engin fonça droit sur nous, d'une allure enragée.

Il accosta notre bord et l'on vit monter sur le pont un de ceux qui, la veille, accompagnaient le délégué principal. Il avait, par une copie de singe, l'attitude autoritaire et matoise de son chef, et j'ai fort remarqué, par la suite, les glissantes facultés d'imitation des Morticoles, qui leur font se transmettre les pires défauts avec une rapidité effroyable. Ce jeune homme était suivi d'une dizaine de forts gaillards, porteurs d'énormes caisses : « Voici, dit-il d'un ton bref au capitaine, voici les vêtements et les vivres. » Les manœuvres déchargèrent leurs faix. A découvert alors, on put les voir de visage triste et résigné, noirs et creux comme des tunnels. Leur taille seule trompait sur leur santé. Ils étaient vêtus de sarreaux gris sombre en cuir, raides de pluie et obéissaient servilement à leur maître. Je m'approchai et j'entendis le sous-délégué parler ainsi à Sanot : « Ce sont des incurables. Nous leur donnons les besognes les plus pénibles, ce qui active leur fin et crée des lésions intéressantes. Ceux-ci ont une maladie des extrémités qui les rend aptes à porter les paquets. »

Je remarquai que ces apparences robustes étaient des corps allongés et maigres. Leurs figures semblaient stupides et mornes. De leurs bouches aux lèvres épaisses émergeait une langue excessive. Leurs fronts s'élevaient vastes et ridés comme de vieux remparts. Ce qui me frappa surtout, ce furent les dimensions de leurs pieds et de leurs mains, qui valaient bien six ou sept fois celles du plus fort d'entre nous. Ces palettes colossales et calleuses n'étaient pas maladroites; elles faisaient leur travail avec vivacité: « M. Crudanet, notre patron, dit le sous-délégué, vous envoie des vêtements hygiéniques à double courant d'air stérilisé. Donnez vos loques, qu'on les brûle à l'étuye. » La direction de son bras indiquait le chaudron flottant. Nous nous déshabillames sous la pluie. Les physionomies des incurables se contractaient dans des façons d'horribles sourires, tandis qu'ils nous tendaient les singuliers costumes destinés à remplacer nos bons uniformes marins. C'étaient des maillots doubles qui puaient l'acide phénique, les deux enveloppes séparées par une couche d'air, ainsi que nous l'expliqua le capitaine, soumis d'ailleurs à la même formalité. Notre toilette faite, nous avions l'air de phoques ou de scaphandres. Le délégué et les dix hommes aux grosses mains disparurent avec nos frusques, que nous eûmes la douleur de voir brûler dans la chaloupe de cuivre, tandis que celle-ci rejoignait la galère à tête de mort.

Nous étions tous empêtrés, anéantis, et de nouveau en proie à la terreur inexplicable de la veille. Ces habits into-lérables, nous n'osions les enlever, de peur d'être aperçus par nos sauveteurs et immédiatement bombardés. Le capitaine nous avait avertis de la froide cruauté des Morticoles, lesquels n'admettent nulle explication, nulle excuse, et suppriment simplement qui leur désobéit. Restaient trois caisses à surprise. Nous nous jetâmes sur elles, car elles renfermaient les vivres alimentaires. Ces vivres la Aurais-je une mémoire de dix mille ans, je me les rappel-

lerais: des carrés d'une pierre dure, poisseuse et brune, qui se résolvait sous la dent en une infinité de grumeaux, un sable à goût de réglisse et de phénol. Nous faudrait-il pendant quarante jours nous repaître de ces infamies! Mes camarades pleuraient et juraient. Nous mâchonnions cette infecte denrée en maudissant Crudanet, le sous-délégué, les Morticoles, le méchant destin qui nous avait livrés à cette peuplade, pire que les anthropophages!

Les jours se passaient dans la faim et le désespoir. Nous essavions de tromper ces deux maux avec le sommeil et de pêcher la nuit en sourdine, à l'arrière du bâtiment, des poissons fades et gélatineux, lugubres habitants de la lugubre baie, qui nous sauvèrent peut-être la vie. Malgré nos instances, les Morticoles, qui nous surveillaient de près, nous refusèrent pendant vingt jours toute autre nourriture que les biscuits. Au bout de ce temps, nous eumes une seconde visite de Crudanet. Ses yeux étroits brillaient d'une flamme alimentée par l'étonnement et la malice. Il palpa nos maillots empestés. Il constata nos membres flasques, nos faces amaigries, notre irritation, et nous annonça solennellement que désormais un quart de ration nous serait octrové. Ce quart consistait en un dé de riz, du pain gros comme un nez d'enfant, et un œuf. Si chétif, ce régime nous parut admirable, et nous eussions presque embrassé celui qui nous l'accordait. Force des scélérats, auxquels attache une moindre scélératesse! Ce qui augmentait notre regret, c'est que le riz, le pain et l'œuf étaient de premier ordre et témoignaient de l'excellente nourriture que nous aurions pu avoir. Mais, à toutes nos supplications, les sous-délégués répondaient : « Non, non. Vous êtes arrivés épuisés. En vous gavant, on vous entraînerait de la flatulence dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans la tympanite et de la tympanite dans l'entérite, laquelle vous rendrait accessibles à une foule de germes épidémiques et dangereux pour nous. » J'ajoute que notre boisson, une cau acidulée, était parfaite, et que de ce côté, du moins, nous n'eumes pas trop à souffrir.

Vers le vingt-sixième jour, nous étions complètement abattus. Nous n'avions pas la force de chanter, et les airs du pays ne résonnaient plus qu'en douleur dans nos âmes torpides. Notre capitaine était soumis au même atroce régime, car les Morticoles sont passionnés pour une égalité apparente. Ses bonnes joues, jadis rouges et boursou-nées, pendaient. Sa voix était sourde, sa démarche chancelante. Heureusement il ne donnait plus d'ordres. Auquel eussions-nous obéi? Ce qui prouve l'excellence de nos natures, c'est qu'il ne se produisit parmi nous aucune de ces mauvaises excitations habituelles aux navigateurs malheureux. Évidemment, nos excellents amis, par un adroit calcul, nous donnaient juste de quoi continuer à vivre sans nous manger les uns les autres.

Enfin, le trente-troisième jour, un des sous-délégués qui se relayaient pour les visites nous avertit qu'en égard à notre dépérissement, nous pourrions atterrir le lendemain: « Mais, s'empressa-t-il d'ajouter, vous êtes dans un état lamentable. Il sera donc nécessaire que vous entriez tous à l'hôpital. Peut-être serez-vous réunis, peut-être séparés; cela dépendra des places vacantes. Vous trouverez là, certes, abondance et réconfort, des jardins magnifiques, une société aimable. Nul doute que vous ne soyez vite rétablis. Cependant, capitaine, — et il se tourna vers Sanot — nous procéderons au désarmement et nettoyage complet de ce Courrier qui risquerait, pendant votre séjour, d'infecter nos galères. » Attentifs au seul espoir de manger à notre faim, de voir le riz, le pain et l'œuf se décupler, nous applaudissions ce langage.

Une galère locale vint nous prendre. Nous avions à peine la force de passer d'un vaisseau sur l'autre et nous trébuchions le long des échelles, dans nos ridicules maillots bruns, soutenus sous les bras par quantité de pieds bots et de bossus qui remplissent les basses fonc-

44

2

tions de la marine des Morticoles. Tous ces êtres difformes avaient l'air abruti et ne répondaient que par monosyllabes à nos questions sur l'île, les hôpitaux, le sort qui nous attendait. Un soleil parcimonieux, fils malingre de tant de pluie et de brume, concordait au demi-éclaircissement de nos cœurs. D'ailleurs le trajet dura peu. En une heure, la terre fut à proximité. Après le port, vaste, plein de bruit, sentant le goudron et le phénol, et fourmillant de noirs bâtiments, nous aperçûmes la ville, d'aspect symétrique. On débarqua sur un quai assez large, extrêmement propre, où grouillait une population composite. Il était facile de remarquer que, parmi la multitude qui s'empressait autour de nous, nul n'était exempt d'une tare, d'une défaillance physique, d'un déchet quelconque. Je suis observateur et les différences me saisissent, mais les plus rudes de mes camarades en furent frappés comme moi. Les enfants louchaient et bavaient, des femmes boitaient, d'autres avaient le torticolis, les chiens abovaient d'une voix enrouée, les hommes manquaient de quelque organe important, tel que main, nez, oreille ; des lèpres bizarres ornaient de boutons de couleur la plupart des faces blêmes, et l'émoi venait moins de cet appareil maladif que de la même résignation lamentable, déjà remarquée chez les portefaix. A travers cette foule délabrée circulaient en se bousculant certains personnages dont les visages hypocrites et malicieux rappelaient Crudanet et ses aides. Leurs redingotes étaient ornées de divers insignes, rubans rouges ou violets, en forme d'ailes de mouche ou de rondelles plissées, qu'ils portaient à la boutonnière du haut. Ils maltraitaient ces pauvres affaiblis, nous faisant place à coups de bâton. Notre costume grotesque ne parut exciter ni la stupeur, ni la pitié, ni le rire.

La première impression des endroits et des êtres saisit définitivement et crèe une image qui ne ressemble point du tout à celle que donne ensuite l'habitude. J'ai, pour mon ennui, revu une centalne de fois le quai des Morticoles; je ne confonds pas cet aspect de fréquentation avec les regards étonnés que je jetais à la grande voie où nous nous engagions. Maintenue par les redingotards, la foule ne nous suivit pas. Cette rue était donc presque déserte, mais meublée d'une kyrielle de statues. Nous marchions deux par deux en longue file, guidés par un sous-Crudanet, et, comme j'étais dans les premiers rangs, cet homme expliqua que ces effigies, bustes ou simples médaillons étaient de médecins célèbres, lesquels illustrèrent la cité morticole : « Ici, nous dit-il gonflé d'emphase, tous les pouvoirs, toutes les fonctions, toutes les attributions sont aux mains des docteurs. Le peuple est de malades, riches ou pauvres, de détraqués, de déments. Nous laissons circuler ceux dont l'affection ne présente nul danger. Quant aux autres, nous les cloîtrons dans des hôpitaux, hospices, maisons de retraite et les étudions là à loisir. Nous sommes des hommes libres; nous ne crovons en aucun Dieu. Nous avons porté l'art-science de la matière et de la médecine à un point dont vous jugerez bientôt par vous-mêmes. Cette ville si régulière que vous parcourez a été construite sur les plans de ces sages merveilleux dont vous admirez les statues. La police est médicale, l'édilité aussi, aussi l'université, l'ensemble des pouvoirs publics, le gouvernement. - Et ceux qui, étant sains, ne sont pas docteurs? questionnai-je timidement. - Il n'en est pas chez les Morticoles, répondit notre guide avec superbe, si ce n'est parmi les domestiques. Hors nous, tout le monde est malade. Ceux qui le nient sont des simulateurs que nous traitons sévérement, car ils constituent un danger public. »

#### CHAPITRE II

Nous arrivions devant une porte close, la cavalière, haute et cintrée, majestueuse, au-dessus de laquelle étincelaient en lettres d'or ces mots : HOPITAL TYPHUS et une devise : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ. À côté, la petite, la piétonne, était entre-bàillée. Nous enfilâmes un étroit corridor. Un grand vieillard sec, le directeur, vint à notre rencontre ; criant et levant les bras au ciel, il assura qu'il n'aurait pas de lits pour tant d'étrangers, que ses salles regorgeaient, qu'il fallait qu'une partie d'entre nous allât chercher fortune ailleurs. Notre guide se rendit à ces observations. Il choisit les cinq premiers, dont j'étais, et nous sépara de nos compagnons qui firent demi-tour. Déchirants et brefs adieux! Sur une terre inconnue, des compatriotes sont comme les branches d'un même arbre. J'embrassai en pleurant le capitaine Sanot.

Après bien des marches et contre-marches, on nous poussa dans une vaste salle vide à fenêtres ternes : pour unique meuble, une table couverte de paperasses. On nous laissa seuls. J'en profitai pour adresser à mes quatre compagnons une courte harangue, les conjurant de ne s'étonner de rien, de ne se révolter contre rien et de supporter tranquillement des épreuves sûrement moins dures que la quarantaine. Les rassurant ainsi, je me rassurais moiméme, mais je faisais une drôle de figure intérieure. La porte s'ouvrit brusquement devant une dizaine de jeunes

garçons qui riaient, chantaient, se bousculaient, s'assirent en tumulte autour de la table et froissèrent les feuilles de papier. L'un, nous désignant, demanda ce que voulaient ces cinq Iroquois en costumes de désinfectés. Je m'avançai et répondis poliment que « nous n'étions pas des Iroquois, mais des matelots à fin de quarantaine; que nous mourions de faim, n'ayant mangé depuis un mois que des biscuits phéniqués; qu'on nous avait conduits dans cet hôpital, dont nous serions bien aises de connaître les propriétaires, qui paraissaient d'une jovialité si charmante ».

Le mot de propriétaire fit éclater de rire ces messieurs que je ne savais trop comment qualifier, tant leur air d'autorité et d'aisance contrastait avec leurs uniformes vulgaires, des blouses grises recouvertes d'un tablier. Le plus âgé, qui portait une toque de velours noir, m'avait écouté avec attention; il fit taire les autres et me dit : « Mon ami, c'est ici l'hôpital Typhus. Nous avons peu de brancards disponibles; pourtant, comme vous et vos camarades avez l'air fatigué, voilà quatre bulletins d'admission pour la salle nº 6, affectée aux demi-convalescents. Un reste donc, qui devra s'adresser ailleurs. » Ce discours nous rendit perplexes. On tira au sort et je me trouvai éliminé. J'embrassai mes quatre camarades, qui disparurent par une porte, tandis que je m'en allais par une autre.

J'errai par une nouvelle série de corridors, fort hésitant sur ma conduite. Devais-je quitter l'hôpital, ou chercher une salle moins encombrée? Le jeune homme à toque de velours m'avait donné quelques explications embrouillées, où se mélaient les mots médecine et chirurgie et que ma timidité m'avait empêché d'éclaircir. Je me trouvais donc perdu au milieu de ce labyrinthe, quand des cris perçants me mirent hors de moi. Ils semblaient d'égorgement, de massacre, et se doublaient, par intervalles, de beuglements atroces et sourds. Je me précipitai vers l'endroit d'où ils partaient, et, poussant une porte au vitrage dépoli, j'entrai dans une pièce inoubliable. Elle était analogue à celle

où l'on avait admis mes quatre compagnons, éclairée par le même jour louche, mais bondée de misérables en haillons, d'une saleté repoussante, exhalant une odeur si infecte que je fus pris de nausées.

A travers cette brume qu'amasse l'envie de vomir, j'apercus un groupe de plusieurs personnes qui maintenaient un corps indécis et contorsionné, sur lequel se courbait un petit homme brun à l'œil vif et dur. Les hurlements ne s'interrompaient que pour des : « Oh là là! -Oh! je souffre! - Ah! quelle douleur! » à briser l'ame et les oreilles. Ce spectacle d'horreur cessa vite. Les jeunes gens s'écartèrent comme une gerbe dénouée. « A un autre, » dit l'exécutant plein de sueur. Je vis alors distinctement le corps qu'ils avaient relâché, un gros ouvrier à la trogne rouge et fiévreuse, dont le cou et les mains étaient poissés de sang et de pus. Il pleurait à chaudes larmes et sa poitrine se soulevait, vigoureuse sous un linge crasseux, tandis qu'on le couvrait de bandes de coton. Je regardai mes voisins à peine troublés par cette vision et toute leur misère me parut d'un coup bien plus misérable, puisqu'elle était sans compassion. A quelque distance, un vieux à cotte rapiécée de jaune, de vert et de marron tremblait comme une feuille d'automne disparate et une semme maigre, courte et minable s'avançait vers le médecin, découvrant un sein flasque et ridé...

Je perdis connaissance. La salle me parut tourbillonner et je tombai tout de mon long, parcouru de frissons, de cris et d'odeurs fades... Je me réveillai dans le même lieu d'effroi. Il y avait moins de monde; j'étais couché sur un brancard et l'on me faisait respirer de l'éther. C'était une sensation pire que l'évanouissement, d'en sortir au même point, de retrouver autour de moi les causes qui l'avaient provoqué. L'homme brun me parlait d'un ton bourru, inutilement grossier: « Et toi, grande carcasse, espèce de femelle, qu'est-ce que tu as à l'étaler dans ton costume de singe et à troubler ma consultation? De quel pays viens-

tu, matelot lépreux? Tu mériterais que je te barbouille avec ton vomissement. » Ma fureur, jointe à ma faiblesse, se tourna en lâcheté. Je geignis: « Monsieur, je suis du *Courrier*, je m'appelle Canelon. J'ai été renvoyé de l'autre salle. Ils n'avaient pas de place. Donnez-moi un lit.

— C'est toujours comme cela, grogna le docteur dont le visage, troué de petite vérole, le veston poussièreux et les manches de chemise étaient inondés de sang. On envoie maintenant les quarantaines à l'hôpital Typhus, le plus encombré des Morticoles. Eh bien, Canaillon, Chenillon, mon ami, nous allons voir si tu es blessé quelque part, si tu as quelque chose de chirurgical; sinon, houp, hors d'ici! »

Ce disant, il me saisit les membres un à un et les tordit d'un poignet d'acier que je n'aurais pas soupçonné dans sa frêle bâtisse. Quand il arriva au pied, il le tourna comme un cabestan, d'un coup sec et si rude que je poussai un hurlement et que quelque chose craqua entre mon talon et mes orteils: « Tiens, tiens! » fit-il, et sa figure exprima un puissant intérêt. Il happa sur la table une paire de ciseaux rouillés et criards : « N'aie pas peur, triple brute, » et me coupa un pan de mon maillot. Autour, ses aides riaient bassement, tandis qu'il accumulait ses plaisanteries sur l'anerie de l'hygiène, des hygiénistes, de Crudanet et de la quarantaine : « Au lieu de prendre cet air niais et empoté, - il agitait mon pied amaigri - tu ferais mieux de te laver les pattes. Donnez-lui toujours un bon pour un bain simple. » Certes j'étais sale, mais moins que lui et bien malgré moi, depuis trente jours prisonnier de mon scaphandre.

Comme je continuais à me lamenter, mon bourreau déclara que j'avais une fracture du cuboïde et donna à son entourage quantité d'explications sur « cette lésion singulière, qu'un autre que lui n'eût pas découverte, que mon cri révélait, etc..., etc... Allons, on t'accepte; tu auras un lit dans mes salles. A un autre. > On me poussa au

corridor; on m'assit sur une chaise. Je fus soulagé de ne plus respirer l'infection; un des aides s'approcha de moi, et, d'un accent très doux qui me mit du baume au cœur après des brutalités pareilles : « Mon brave homme, si vous ne voulez pas mourir, sauvez-vous. Votre fracture est problématique. Mais ce qui est certain, c'est que vous êtes ici chez le fameux chirurgien Tabard, le roi du fumier comme on l'appelle, qui tue tous ses malades par incurie. Il opère sans se nettoyer les mains; c'est son système, mortel, infaillible, qu'il applique impitoyablement. Fuyez. »

Ces paroles me terrifièrent. Mon pied me faisait déjà beaucoup souffrir; je remerciai l'excellent jeune homme de ce bienfaisant conseil : « Oui, ajouta-t-il, je crois que je fais mon devoir. Tous les jours nous perdons vingt opérés grâce aux doctrines de mon maître. Ce sont ceux qu'ont admis les camarades; moi, je préviens les autres. Mais que Tabard ne le sache jamais; il briserait ma carrière et, n'étant plus médecin, je serais forcé de devenir malade. » L'infernal tapage redoublait. Plein d'épouvante, et malgré la douleur, je repassai tant bien que mal la jambe coupée de mon maillot. Sautillant, boitillant, je me remis à courir à travers le dédale des corridors...

Je reconnus, plein de joie, l'étroite porte par où l'on sort de l'hôpital; mais, comme je franchissais le seuil, une main brutale s'abattit sur mon épaule, ainsi qu'il arrive dans les cauchemars : « Où allez-vous? » C'était le grand monsieur à cheveux blancs que nous avions vu à l'entrée. « Je suis le directeur, on ne se sauve pas comme cela; répondez. » Je m'embrouillai dans des explications confuses : « Si vous n'étiez un étranger, certifia le docte vieillard, je vous jugerais fou et vous enverrais aux cabanons de Ligottin. Mais vous êtes un des matelots qui... que... qui, bref un des matelots. Toutefois vous ne vous en irez pas sans un billet, et, ce billet, je ne puis, moi, vous le donner. Adressez-vous à la consultation. » Retourner chez le roi du fumier! J'en tremblais. « Vous avez la fièvre, dit le

directeur; vous feriez mieux de rester ici. Enfin, si vous voulez partir, à votre aise, mon garçon; vous claquerez au coin d'une borne, au lieu de prendre une bonne tisane chaude à l'hôpital Typhus, le plus encombré des Morticoles. » — C'était décidément la formule. — Le bavard continua: « Ces messieurs sont à la salle de garde, allez-y. C'est là-bas, après les jardins. » Sa langue soulagée, il me tourna le dos.

J'avais déjà vu tant de choses bizarres que cette chinoiserie ne m'étonna pas. Les jardins! Exquis euphémisme! Je franchis une cour sablée, plantée d'arbustes misérables qui, d'après leur tournure chétive, n'étaient certes pas médecins. Je montai un large escalier; je traversai une deuxième cour; au centre, un jet d'eau, image liquide, élancée de la joie, me parut plus triste que tout en ce lieu de désolation. A droite et à gauche s'étendaient d'énormes bâtisses quadrangulaires, divisées en trois étages par des arceaux réguliers. Ces Morticoles étaient aussi géomètres Combien je préférais les cabanes et huttes de mon pays et que n'aurais-je pas donné pour être assis à notre seuil, tressant mes fines vanneries sous un chaud rayon de soleil! Que devenaient à cette heure le capitaine Sanot et mes trente-neuf camarades? Je m'écroulai sur un banc rugueux. Quelques silhouettes maigres, fripées et chancelantes, en bonnets de coton, en capotes de gros drap bleu, défilèrent à petits pas, appuvées sur des cannes. Je reconnaissais déjà les victimes, les pauvres haillonneux, les chairs d'épreuve. Leur sort, analogue au mien, m'attendrit. Puis ce furent des infirmiers de mine mauvaise, qui portaient sur leurs casquettes de travers ces deux mots gais : Hopital Typhus. Enfin, de temps à autre, une servante, gracieusement vêtue de noir et de blanc, s'empressait alerte vers les arceaux avec une tasse ou un pain doré.

Je m'adressai à la plus jolie : « Pour aller à la salle de garde, mademoiselle, s'il vous plaît? » Souriante, elle me regarda des pieds à la tête : « Tout au fond, la deuxième

porte à droite; je vais vous conduire. » Sa petite main tenait un bol de lait. Émue sans doute par mon visage terreux : « Buvez, » dit-elle, et, d'un geste gracieux, elle porta le bol à mes lèvres. Douce compassion de la femme, qui lui fait soulager les pires détresses par son corps comme par son esprit! J'avalai avec transport ce velours blanc et tiède, et, les yeux pleins de larmes, j'embrassai les doigts délicats. Si misérable et grelottant que j'étais, elle rougit, la fine créature, puis me montrant une porte :

« C'est là, » murmura-t-elle, et, légère, disparut.

C'était bien la dixième porte que je poussais depuis le matin et je me faisais l'effet de vivre un de ces affreux rêves où l'on court de pièce en pièce, poursuivi par quelque monstre invisible. Je tournai le bouton de celle ci, une poignée rouge au-dessus de laquelle était écrit : Salle de garde. Spectacle rassurant : autour d'une table à la nappe très blanche, plusieurs jeunes gens assis mangeaient. D'une noble soupière montaient des vapeurs délicieuses et les visages exprimaient la santé, la joie de se trouver réunis, de ne plus s'occuper de la mort. Partout traînaient des morceaux de pain blond et des bonteilles allègres. Quand j'entrai, ce fut un brouhaha. Quelquesuns se retournèrent, ajustant leurs lorgnons, pour mieux considérer mon triste aspect de phoque : « Mais c'est l'homme de ce matin. - Oui, il est venu chez nous. -Asseyez-vous, mon brave. - Qu'est-ce que tu veux? -Un ban pour sa pelure! » Et ils tapèrent dans leurs mains de sur un rythme gai qui me soulagea; cependant je ne m'assis point et, d'une voix claire, d'une voix d'au delà l'émotion, je m'écriai : « Messieurs, vous êtes bons, vous êtes jeunes; ayez pitié de moi. Depuis ce matin je rôde à travers cette cité maladive, perdu dans les corridors, et je n'ouvre des portes que sur de la souffrance. Ici l'on me renvoie parce qu'il n'y a pas de place; là on me conseille de fuir si je ne veux pas être assassiné. Je suis prisonnier d'un hôpital qui porte un nom terrible, où tout est présage funeste. Je vous en supplie, accueillez-moi bien, ou donnez-moi le bulletin de délivrance que réclame votre farouche directeur. Mais, avant, permettez-moi de m'asseoir à votre table, car je meurs de faim. »

Alors, tant la bonté est naturelle à l'homme et ne se perd que par les préjugés sociaux, ces garçons eurent un mouvement unanime de compassion, formé d'une masse de petites pitiés très visibles et qu'ils s'efforçaient de dissimuler par des rires et des railleries. J'ai remarqué plus tard que les meilleurs d'entre les Morticoles se croient tenus d'être ironiques; la grimace est chez eux une sauvegarde et une excuse. D'ailleurs je prêtais peu d'attention à leurs gambades et, quand l'on m'eut fait place à la table, que j'eus une épaisse tranche de pain, mon verre rempli, et qu'une bonne assiette de soupe chaude fut devant moi, je me sentis libéré de tout ce que mon cœur avait, en peu de temps, amassé d'amertume et de dégoût.

Répondant sans précision aux questions moqueuses ou sincères qui m'accablaient, je regardai le décor. Les murs étaient-couverts de pipes, de photographies et de tableaux hizarres qui représentaient des scènes de charcuterie humaine semblables aux travaux de Tabard. Quelle ne fut point ma surprise quand, dans la fraîche domestique qui m'apportait une raide serviette, je reconnus la servante au bol de lait! Je racontai, plein d'enthousiasme, ce trait qui m'avait tant ému. Elle rougit encore davantage et fut fort plaisantée. J'avalai coup sur coup des cuillerées de soupe épaisse, brûlante, remplie d'adorables légumes et de morceaux de ragoût, et, gloutonnement, j'éteignis cette ardeur parfumée avec d'amples bouchées de la miche luisante et flexible. La conversation bourdonnait, je n'étais attentif qu'à mon ventre; ils pouvaient bien, les autres, se quereller, railler mon costume, les quarantaines, éclater de rire quand je parlais du capitaine Sanot et l'appeler finement le capitaine Cochon, ils étaient de bons gas. Leurs vertus s'augmentèrent à mes yeux d'un quartier de viande rôtie qui rejeta au fond du souvenir les affreux biscuits de Crudanet. Ce Crudanet! Dès que j'eus prononcé son nom, ce fut un tonnerre: « Ah, le farceur! La canaille! La fripouille! — Comment ton capitaine ne lui a-t-il pas graissé la patte! — Malheureux, sont-ils jeunes! Ils ne

connaissaient pas le truc des quarantaines! »

J'appris ainsi qu'il est avec les délégués sanitaires des accommodements. Je me laissai aller à mon tour, et, tandis que je lacérais, tel un tigre sa proie, le plus onctueux, le plus filant des macaronis, je me lançai dans mille plaisanteries au sujet de nos tortures hygiéniques. J'ai assez de verve naturelle. Les jeunes gens s'amusaient : « Tu n'es pas bête comme la plupart des étrangers, cria un convive. - Le vin te délie joliment la langue. Mais, si tu m'en crois, ne raconte pas trop tout ça au dehors; tu pourrais bien payer cher tes paroles. - Bravo, Misnard! - Il cause comme un livre! » Misnard ne s'émut guère et continua : « Vous voyez bien que cet être tombe de la lune; c'est un naîf. N'en doutez pas, messieurs, notre pays est special; quand on ignore nos usages, on s'expose à peu d'indulgence. Je vais faire ton éducation. » Il m'expliqua donc qu'une sorte de terreur régnait dans la contrée, que chacun était fixé sur la valeur morale d'un Crudanet, par exemple, mais qu'il était désendu d'y faire la moindre allusion et que déroger à ces conventions eût été folie : « Mets-toi dans la tête, Canelon le vannier, que tu es ici dans un domaine médical, qu'il faut conformer et plier tes gestes à ta situation de malade. Plus tard, si tu le veux, tu l'efforceras de conquerir un diplôme de docteur; tu passeras par où nous passons. Mais tu prendras aussi nos toques, nos tabliers, nos préjugés, nos habitudes, nos erreurs, nos façons de voir et rien ne t'étonnera plus. »

Il était très intelligent ce Misnard; il avait le visage imberbe, régulier, un court nez droit, un beau front accidenté, comme martelé par le pouce du génie, des yeux brûlants et mobiles. Il parlait avec véhémence, l'index perpétuellement tendu. On me fit raconter mes aventures, la traversée, nos épreuves. A table même, on me débarrassa de mon costume hygiénique au milieu de l'hilarité générale: « La bonne invention! — Encore un pot de vin! — Enfermer les gens dans une couche d'air! — Si encore elle restait, la couche d'air! — Voyez le malheureux! » On me passa un vieux pantalon chaud, une vareuse épaisse, car on était au commencement de l'hiver morticole, lequel est rigoureux. La servante vint rajouter du bois au feu. Elle s'appelait Marie et tous la lutinaient, la pinçaient, l'embrassaient, avec une sorte de grincement nerveux qui me gâtait leur gentillesse.

Quand on m'eut fait causer, on m'oublia. Le repas traînait et, ma fringale s'apaisant, j'eus le loisir d'écouter. Il était question d'un malheureux auquel on avait enlevé une tumeur; quelqu'un détaillait l'opération : comment la tumeur tenait, comment on avait eu du mal à la dégager, à endormir le patient. Le narrateur était justement un des aides de Tabard. Ses camarades lui reprochaient la saleté de son maître : « Bah! nous n'en perdons pas plus que Cercueillet, qui n'ose opérer, ou que Tartègre, le maniaque ennemi des microbes. — Avec ca! — Dix morts en huit jours! - Fabricant de cadavres! - Empoisonneurs! - Rétrograde! » On se jetait des insuccès, des méthodes à la tête. Les propos devinrent d'un dégoûtant cynisme. Je sus stupésait d'entendre ces jeunes gens, qui s'étaient montrés charitables envers moi, parler de leurs malades comme d'animaux de boucherie, s'égayer, avec un odieux rictus, sur ce qu'ils découvraient dans les cadavres, ridiculiser toutes les choses saintes et respectables.

Ce n'était pas pour moi qu'ils jouaient la comédie, car je n'avais même plus un costume qui me distinguât et rappelât ma présence. Non. Telle paraissait leur attitude normale. Tels ils devaient être tous les jours. Cet état momaral m'intriguait plus que toutes ces singularités extérieures. Comme ils parlaient d'un malheureux agonisant, un étranger sans doute, qui réclamait à toutes forces un prêtre, ne voulait pas comprendre qu'il n'y a point de . prêtres chez les Morticoles, je fus illuminé d'une lueur soudaine : « Quoi, messieurs, dis-je, interrompant d'odieux blasphèmes, n'avez-vous donc aucune religion? - Voilà, Félix Canelon, une question étrange, riposta un petit rougeaud très décidé. Nous ne vivons plus au moyen âge, heureusement. Tous les Morticoles sont athées, matérialistes, anticléricaux à outrance. Comprends-tu ça, voyageur venu de contrées sauvages où, je le parierais, on s'agenouille encore devant un crucifix? - Mais je crois bien qu'on s'agenouille, affirmai-je blessé dans ma foi et mes souvenirs familiaux les plus chers, et c'est dans cette posture-là qu'on apprend à ne pas rire de nécessités grandes et terribles comme la maladie et la mort. »

Un ouragan d'ironiques bravos éclata. Je m'adressai brusquement à celui qui m'avait interpellé : « Et vous, qui applaudissez plus fort que les autres, à quoi croyezvous donc, je vous prie? — A rien, mon cher, à rien. J'ai trop ouvert de ventres et sorti de cervelles pour ignorer que l'âme, Dieu, l'immortalité, toute la boutique sont des mensonges, des outils bons pour asservir les peuples. — Mais puisque vous-mêmes êtes asservis et n'osez parler tout haut des méfaits d'un Crudanet!

— C'est la science, cela, à détestable convive, chose bien différente, pouvoir excellent, inéluctable, qui donne le bonheur aux humains au lieu que la religion les annihile, les désespère et les remplit d'erreurs. »

J'étais stupéfait de tant d'audace. Je vociférai: « Comment, vous parlez de désespoir! Mais il y a quatre heures seulement que j'ai débarqué chez les Morticoles et j'ai déjà entendu plus de cris de douleur que dans toute ma vie. Je n'ai vu que débris loqueteux, déguenillés, mourants de faim, égorgés dégoûtant de sang et de pus, et, parmi

ces turpitudes circulent solennels, ornés de rubans rouges et de barbes bien peignées, des êtres glacés et durs. Le grand, le seul, le vrai malheur, celui que je sens tendu vers votre pays, droit et terrible comme l'index d'une implacable divinité, c'est que vous avez perdu la faculté de vous émouvoir, que vous vous êtes blindés, construit une carapace factice sous laquelle vous expirez lentement. Vous grincez parce que vous n'adorez que la matière. Moquezvous de Félix Canelon, qui pérore après s'être empiffré de viande et de macaroni, mais rappelez-vous ceci : quelque douloureux qu'il soit et jusqu'à son heure dernière, il sera plus heureux que vous tous.

Mon éloquence m'étonnait moi-même. J'éprouvai comme un élan sincère dompte les résistances. Ces garçons avaient pris l'air sérieux. Ils ne plaisantaient plus. Le feu pétillait. La petite Marie s'était arrêtée, une assiette demi-essuyée à la main, et ses regards disaient assez que l'homme en moi ne nuisait point à l'orateur. Quand, essoufslé, j'eus fini, celui qui s'appelait Misnard, et qui, depuis quelques instants, bourrait une courte pipe devant sa tasse de café, dit, en me montrant aux autres : « Voila un homme d'une condition humble et sans culture, mais que l'éducation ferait sortir. Canelon, tu es un gaillard. Si tu échappes à la condition de malade, tu peux devenir une gloire des Morticoles, et tu auras ta statue sur les places de la ville. Dans ce que tu viens de nous raconter, je fais la part du ventre creux rempli trop vite, mais il reste celle de la conviction. Nos ancètres ont pensé comme toi. Ils ont adoré un crucifix. Dans nos hôpitaux on voyait des religieuses, des femmes chastes en blanc costume qui soignaient les pauvres gratis. C'était une sorte d'extase hystérique. Or, il y a quatre générations à peu près, une complète révolution s'est produite dans l'esprit et les mœurs des Morticoles, menée par les médecins, qui alors étaient d'une profession, non d'une caste. Ceux-ci ont prouvé clair comme le jour que Dieu n'existait pas. Ils ont démonté l'automate si parfaitement qu'on pourrait presque le reconstruire. Par la prééminence universelle de leur intelligence et de leurs movens, ils ont bientôt pris la direction de ce pays. Ils possèdent toutes les faveurs et prérogatives que l'on doit aux êtres supérieurs. Nous autres, bien qu'apprentis docteurs, participons à ces puissants privilèges. Si nous n'osons pas dire en public ce que nous pensons du délégué principal Crudanet, cet asservissement a sur le tien l'ayantage qu'il est le fait d'un homme, non d'une idole. En dehors de nous il v a la foule des malades et demi-malades, les uns riches, que l'on soigne en ville, les autres pauvres, qui appartiennent aux hôpitaux. Pour ces derniers, vois quelle justice et quel admirable sentiment de fraternité! Nous ne leur demandons, en échange de notre peine, que le loisir de les étudier, et, quand ils meurent, leur viande est à nous. Nous tirons d'elle des enseignements; nous comprenons comment elle fonctionnait, ce qui a ruiné la machine de vie. Ainsi s'augmente notre savoir et s'affirme notre pouvoir. Quant aux riches, ils nous laissent non leurs carcasses, auxquelles ils tiennent par un reste de superstition, mais cet autre débris qui est leur or et qui nous permet de construire à la science des palais splendides et des laboratoires, nos églises. Par l'or, nous dominons ces demi-savants des connaissances accessoires, géologues, zoologues, minéralogistes, botanistes, physiciens, chimistes, histologues, embryologistes, etc., etc., dont les noms l'écarquillent les yeux. L'or, vois-tu, c'est là le Dieu, Canelon. Avec lui on paye les Crudanet, on évite les quarantaines, on se fait soigner chez soi au lieu de s'exposer à Tabard. Sans lui on n'est guère qu'une charogne ambulante, puisque l'on appartient à tout le monde, qu'on peut vous jeter au travail, vous manœuvrer, vous meurtrir, puis vous amener ici, vous torturer, vous disjoindre, faire de vous une matière scientifique, sans qu'on ait le droit de protester. Tu es un homme subtil, et, comme Ulvsse, venu de loin. Fais ton profit de mon dis-

3

-41-

cours, et tu me remercieras et tu me dresseras un autel dans ta mémoire. »

Tous les étudiants, réunis autour de la table, ou s'écartant d'elle pour croiser leurs jambes, sirotant café et liqueurs, donnaient des signes d'assentiment. L'air chaud s'emplissait de spirales de fumée bleue qui allaient rejoindre mes rêves. Après trois bouffées de pipe, Misnard reprit : « La croyance en Dieu s'enlève avec quatre ou cing années d'éducation bien comprise. L'émotion s'en trouve diminuée; tant mieux! Si l'on était émotif dans le métier, on mourrait vite, mon garçon. La première fois que j'ai vu un cadavre, je n'ai même pas eu ce frisson dont parlaient nos superstitieux ancêtres. L'intelligence s'exalte sur les ruines de la sensibilité. Qu'est-ce que ça peut faire qu'un particulier crève, si son observation éclaire un aperçu nouveau. La pitié morcelle, attache à l'individu; sans elle, on voit d'ensemble. Tu te figures, espèce de sauvage, que la médecine est faite pour guérir. Erreur grave! Sa seule fin est de constater.

« La religion tenait trop de place; elle abêtissait: prendre un sujet tout petit, même un héréditaire, un traditionnel tel que toi; lui enseigner à ne croire qu'en ce qu'il touche, lui prouver qu'un boyau est un boyau, un crâne un crâne, et que, l'un ou l'autre crevés, c'est fini, c'est comme quand on dort sans rêves, voilà le vrai dressage qui crée des hommes. Reste à l'hôpital. On te donnera un lit, on te soignera le pied que t'a démis cet idiot de Tabard, et, guéri, fais-toi médecin. Lâche tes superstitions surannées. Tu connaîtras les joies de la science, supérieures à celles de la vannerie ou de la bondieuserie. Fais ton paradis sur la terre. »

Ce discours, tressé de monstrueux et de séduisant, fit une telle impression sur moi que je me rappelle en plein relief la physionomie de mon orateur, sa voix forte et persuasive, ses yeux étincelants et les moindres attitudes de ceux qui l'écoutaient, y compris la mienne, révoltée.

Une dernière question me brûla les lèvres: « Alors, demandai-je, pourquoi avez-vous renvoyé les sœurs de charité? Il me semble que, si leurs soins étaient bons et non rétribués, des utilitaires auraient dù n'envisager que l'intérêt immédiat, sans se soucier de la croyance. - Parce que, répondit simplement Misnard, leur présence éveillait de vieilles superstitions qu'il valait mieux laisser mourir. Elles rappelaient le signe de la croix, et, les malades se faisant réclamer par leurs familles, nous n'aurions presque plus eu d'autopsies. »

Un des assistants se leva: « Vos balivernes m'enrhument; bonsoir, la compagnie! » On sortit de table en tumulte. Mon gentil voisin, nommé Jaury, me prit à part: « Maintenant nous allons à nos diverses besognes; vous devenez un simple malade; si vous voulez, restez à vous chauffer, jusqu'à ce que votre lit soit prêt dans mon service, chez l'illustre Malasvon, car vous êtes plutôt chirurgical. Votre pied vous fait-il souffrir? » Effectivement la manière rude dont Tabard m'avait palpé les chevilles les avait gonflées outre mesure. Elles étaient douloureuses et, chaque fois que je posais le pied à terre, j'avais envie de crier. Jaury examina mon entorse provoquée par l'imbécillité brutale du chirurgien: « Il n'en fait jamais d'autres. Le patron vous massera, C'est une question de repos. Ne quittez pas cet hôpital, qui est le mieux aménagé de tous et où vous avez désormais des connaissances; vous vous en repentiriez. » Je compris la sagesse de ce conseil et remerciai Jaury de son obligeance. Comme je lui disais mon cher ami: « Vous êtes mon inférieur, ajouta-t-il. Il faut m'appeler monsieur, Bien que vous soyez étranger, cela rapprocherait trop les castes et paraîtrait de mauvais ton. »

Les jeunes gens me serrèrent la main, me souhaitèrent bonne chance et j'allai à la cuisine où la petite Marie était en train de piler des épinards. Elle interrompit sa besogne pour causer et s'assit près de la large cheminée sur laquelle tic-taquait une horloge. Elle couchait avec tous mes

récents amis, que l'on appelait des internes, parce qu'ils demeuraient à l'hôpital. Elle me confia que Misnard était le plus décidé et Jaury le plus doux. Elle m'expliqua qu'entre les deux castes des docteurs et des malades se trouvaient les domestiques de chaque catégorie, ceux de la première ayant sur ceux de la seconde une supériorité proportionnelle: « Vous aurez toujours la ressource, si vous ne repartez pas, dit-elle avec une rougeur et un soupir, d'entrer au service d'un docteur. Alors, si vous voulez, je vous épouserai et nous laisserons venir un enfant. » L'expression me sembla bizarre. Elle sourit de ma naïveté.

Mon appétit rassasié, un autre restait à satisfaire et elle se défendait mollement. Elle m'apprit qu'il y avait dans l'hôpital des salles d'hommes et des salles de semmes et que des intrigues pouvaient se nouer entre elles. Elle connaissait le chirurgien Malasvon. Il était rogue, mais fort adroit. La salle où je serais s'appelait salle Vélàqui, du nom d'un vieux savant célèbre, car les Morticoles encombrent les vivants de la mémoire des morts. Elle me raconta aussi, la douce Marie, les rivalités des surveillantes, leurs aventures avec certains chess de service, les exigences de ceux-ci, du directeur et de l'économe; mais j'écoutais mal et comprenais peu, embarrassé de termes nouveaux, plus attentif aussi à la cambrure d'une taille charmante et à une bouche fine et rose qu'aux propos babillards qui sortaient d'elle. Il faisait bon et chaud; j'avais des vêtements neufs, une excellente pipe et du tabac. J'oubliais presque mes compagnons. Une trêve de mon égoïsme me fit demander à ma confidente si elle avait entendu dire que des étrangers semblables à moi fussent entrés dans une salle quelconque. Elle eut un petit tressaillement et parut vouloir éluder la · réponse. Enfin elle m'avoua, en baissant les yeux et comme honteuse de la catastrophe, qu'elle savait que, sur les quatre autres singes, comme nous avait familièrement baptisés le personnel de l'hôpital, deux étaient morts presque en se couchant. Ils n'avaient eu que le temps de s'écrier: « Ah,

comme on est bien! » et, cette constatation faite, étaient allés vers l'autre rive. Je fus atterré. C'était là le miroir de mon sort et je pleurai sur moi autant que sur eux. Marie me passa autour du cou ses bras ronds, s'assit sur mes genoux, me consola de son mieux; m'assurant que deux vivaient encore, elle me jura qu'elle trouverait le moyen de me faire communiquer avec eux, car elle aidait la surveillante de Malasvon à rouler les repas dans la salle des hommes.

Nos baisers furent interrompus par des coups frappés à la porte. C'était un infirmier; il apportait un billet dûment en règle cette fois, signé des internes et du directeur, et qui me donnait droit au lit 14 de la salle Vélâqui. Par respect humain, je saluai cérémonieusement Marie et suivis le butor.

Impossible d'imaginer rien de plus dégoûtant que l'aspect de cet homme robuste, à livrée bleue et à casquette. Sa face, où un œil unique vivait encore, avait dû être rongée par quelque mal infâme, car le nez avait disparu, le bord des narines béantes était déchiqueté et rouge, l'autre œil semblait crémeux et tourné, toute la peau était crevassée, poreuse comme une vieille pierre ponce. J'appris depuis, par expérience, que beaucoup d'éclopés à peine guéris restent au service de l'hôpital; j'avais devant moi le spécimen d'une de ces lésions domestiquées. Alors j'ignorais ces détails et je suivais en boitant le monstre au pas lourd, avec une terreur secrète. Je n'osais lui adresser la parole. En traversant un de ces immenses vestibules si fréquents à l'hôpital, dont les portes battent sur de maigres jardins, sortes de respirations dans ces bâtiments oppressés, j'aperçus ma propre image au milieu d'un vaste miroir qui certes reflétait bien des misères. Je me sis pitié et un sanglot me monta à la gorge, tellement j'avais maigri. Mes nouveaux vêtements plus confortables ne faisaient que mieux ressortir ma figure mince et grise. Au départ de mon pays j'étais un assez joli blond; j'avais des cheveux frisés, une petite moustache, des yeux clairs, un nez défectueux par la dimension, mais d'une courbe hardie. Comme tout avait changé! Mon prénom de Félix devenait une doulou-reuse ironie.

Le cyclope qui m'accompagnait poussa un hideux grognement, dans lequel je retrouvai des débris de mots. Devant mon air hagard il recommença et j'entendis cette fois: « Nous serons bientôt arrivés. » Seulement les r de serons et de arrivés restaient au fond du trou qui joignait le nez à la gueule. Le seul résultat de cet essai de conversation fut que je me mis résolument à sa remorque pour sycloreviter sa vue. A force de traverser clopin-clopant des baies vitrées, j'arrivai devant une porte garnie de rideaux souillés et, celle-ci à peine entr'ouverte, j'eus la même nausée irrésistible que le matin chez mon casseur de chevilles et provoquée par la même odeur incroyable: celle-ci, apothéose du purin, résultat de toutes les puanteurs humaines et terrestres, était quelque chose d'acre, de fade, de fécal, de ténébreux et de picotant à la fois, tel que les damnés doivent fleurer dans les cercles boueux de l'enfer.

Un second grognement de l'infirmier, dont je commencais à comprendre le langage mugi, m'avertit qu'en effet nous étions dans les salles de Tabard. Pour la première fois je voyais ces deux blanches enfilades de lits, au milieu desquels une longue allée s'étend, interrompue par le poêle. Autour du poêle se chauffaient de vagues silhouettes en bonnets de coton et capotes bleues, les rares auxquels leur mal permet de se lever. Entre chaque couple de lits se dressait une table couverte de fioles, de bouteilles et de papiers huileux. Des restes de déjeuner traînaient partout, parmi de vieux journaux, des loques, des lunettes, des chiffons noirs et gras. L'ordure du chef de service était contagieuse et exaltait la saleté innée des pauvres hères qu'il menait au tombeau par le sentier de la dégoûtation. L'humilité de ces déplorables victimes de la charcuterie avariée me frappa, car ils enleverent leur bonnet sur notre passage

avec un ensemble comique. Mais plus grande fut mon horreur quand, la salle des hommes dépassée, je traversai celle des femmes, où la même ignominie dégradait des êtres qui furent doués pour le charme et la grâce. En frôlant un lit dont les couvertures étaient ramenées au-dessus de la tête de son habitante, j'entendis des plaintes sourdes et continues. Assise auprès, une surveillante, fleur pâle au milieu du charnier, avait glissé ses mains sous les draps comme consolation ultime. Son visage régulier resplendissait d'une candeur sereine qui donnait à cette agonie l'illusion de la famille et de la tendresse: «Hélas, pensais-je, une femme de chair sensible, torturée par Tabard, expire dans ce cloaque. Quel sort flamboyant certains êtres apportent-ils à la naissance! » Par un retour égoïste, je me félicitai d'échapper à ce vidangeur. Nous glissions sur des peaux et des pépins d'oranges, des flaques de sang, des crachats, des paquets de charpie. Le repas venait de finir. A droite une vieille mégère émaciée, ses cheveux gris affolés sur les épaules, suçait furieusement un os. A une autre, une infirmière ingurgitait quelques patientes cuillerées de liquide. Les yeux désorbités de cette âpre tête à la renverse exprimaient la satisfaction dans la détresse.

Après les salles de Tabard ce furent encore des vestibules. Des infirmiers auxquels manquaient un bras, une jambe, un œil, les deux oreilles, adressaient à mon guide quelque plaisanterie locale à laquelle celui-ci répondait par un curieux rictus, les muscles de son masque se plissant tout autour de l'abime central. Nous marchions du même pas accéléré et claudicant vers cette salle Vélâqui où le lit 14 attendait son propriétaire. Je parcourus une galerie étroite et sans lits. Des tabourets carrés s'accotaient à des machines électriques. Un solide gaillard brun, à tête prétentieuse, aux longs cheveux collés, décochait des étincelles à quelques-uns de ces supports de tortures que les Morticoles appellent des malades. Bien que notre traversée fût hâtive, j'eus le temps de m'indigner contre

l'aspect grotesque et fat du verseur de fluide et la brus----querie avec laquelle il soulevait un membre débile pour
l'approcher de ses appareils. Des jeunes gens en tablier
considéraient cet idiotarmé, d'un air d'admiration stupide.
Telle fut ma première entrevue avec un des docteurs les
plus scélérats, l'électricien Cudane, dont la fortune et le
succès sont un scandale mème chez ses compatriotes.

A la suite de cette salle, d'autres livides rangées de lits. J'en avais tellement vu que mon attention se fatiguait. Un contraste la réveilla. Tandis que la puanteur de Tahard me raclait encore le fond du gosier, ici c'était une odeur douce et agréable, une propreté discrète, un soin méliculeux. La surveillante s'activait, coquette dans son costume ajusté. Les malades étaient tous couchés. Rien ne trainait sur le sol ciré. Un feu gai ronflait dans le poêle. Cette aisance, ce demi-luxe prêtaient leur charme aux physionomies des patients; j'aimais à m'imaginer qu'ils ne souffraient que de ces gros rhumes qui nécessitent une boule aux pieds et une bonne tasse de thé brûlant. Et, parce que la nature extérieure concorde toujours à l'intérieure, un jet de soleil, joie et parure, filtra à travers les hautes fenêtres, fit briller quelques angles et objets de cuivre dans cette pauvreté consolée.

Mon allure était devenue si nerveuse et automatique que je ne sentais plus la douleur de mon pied. Mais, au seuil du dernier vestibule, je faillis tomber tant un élancement fut aigu. Mon guide me soutint; ainsi j'entrai dans mon nouveau domicile, la salle Vélàqui, grande, aérée, confortable, où le lit numéro quatorze m'attendait et me faisait signe de ses draps blancs. Quand l'infirmier sans visage m'eut livré comme un colis à la surveillante, cette petite femme autoritaire et sèche me dit de me déshabiller. Trouvant que je n'allais pas assez vite, elle m'enleva ellemême ma veste et mon pantalon. Je m'assis sur le lit; elle écarta les draps, tapota l'oreiller, m'amena les jambes en place, referma les couvertures, me demanda si je n'avais

besoin de rien et partit avec ma défroque, me prévenant que mon argent et mes bijoux (je n'avais ni l'un ni les autres) seraient remis à l'économat.

Derrière elle survint une infirmière qui s'informa de mon âge et de mon lieu de naissance, ajouta ces détails sur mon bulletin d'admission et glissa la feuille, au pied de ma couche, dans une pancarte. J'étais bien; je ne souffrais plus; je n'avais qu'à regarder autour de moi : à portée de ma main étaient une table de nuit, un pot de tisane, un gobelet. A ma droite un homme, enfoui sous ses draps et son bonnet de coton, dont je ne vovais que la barbe rousse et le nez vultueux, paraissait dormir; à ma gauche. un jeune garçon feuilletait des images. Tous les lits étaient garnis de rideaux blancs très propres, sauf un, au milieu de la salle, dont les embrasses étaient tombées et qui formait une grande boîte de toile : « Celui-là craint la lumière, pensai-je : il s'encaque. » Et, comme le même rayon lancinant de soleil persistait à courir sur mon front et mes yeux, j'appelai la surveillante qui venait de rentrer. Elle accourut, une paire de ciseaux et un crayon s'entrechoquant à sa ceinture. Je la priai de baisser mes rideaux. Elle m'objecta que le règlement s'y opposait. Je lui montrai l'exception que j'avais remarquée; elle eut un sourire énigmatique, puis, après un silence, elle observa ma pancarte, vit que j'étais un étranger et ajouta doucement : « Ce que vous croyez une faveur signifie simplement une mort. Telle est la vraie façon d'éviter la lumière. »

J'eus un brusque sursaut qui l'ébahit. Je tournai la tête contre l'oreiller et sanglotai. Tout me devenait hideux et néfaste. La mort, la mort, parlout la mort. J'en vou-lais à ce cadavre, sous son calme linceul, de me surprendre de la sorte, de me souiller mon entrée dans la salle Vélàqui. Et ce qui me désolait davantage, c'était l'indifférence de mes voisins, de la surveillante, des infirmiers. Tous semblaient trouver naturel que quelqu'un mourût ainsi, qu'on fermât les rideaux autour de lui, sans

plus de façons. Ces Morticoles n'avaient donc point d'âmes! Aucun cœur ne battait sous leurs os desséchés! La fin, la disparition, l'anéantissement, toutes choses que depuis mon enfance on me représentait comme mystérieuses et formidables, ne prenaient guère, sur cette terre sanglante, plus d'importance qu'un repas ou une partie de plaisir. Nul n'avait droit à la pitié. Les seules larmes versées l'étaient par un étranger... C'était l'heure de la sieste: mes soupirs devenaient incompréhensibles et génants. Des chut » énergiques se firent entendre. La surveillante s'approcha: « Canelon, taisez-vous. » Je sentis qu'il était inutile de m'expliquer et je me disposais à garder mes réflexions pour moi, quand le garçon de gauche, qui chiffonnait des images, m'adressa soudain la parole : « Qu'est-ce que vous avez à gémir comme ça, monsieur?

— C'est, répondis-je montrant le lit clos, que celui-là est mort et que nous devrions tous gémir. »

Il prit une figure sombre: « Donc je serai pleuré par quelqu'un, car le docteur Malasvon a certifié ce matin que je n'en avais plus pour huit jours. »

La curiosité dompta l'angoisse. Je me soulevai sur mon coude et questionnai mon petit voisin; il s'appelait Alfred. Il ignorait son nom de famille. Il avait quatorze ans, ne savait pas où il était né. Ses seuls souvenirs étaient des coups et de la fumée d'usine. De la caste des malades pauvres, il avait travaillé dans plusieurs de ces fabriques où les Morticoles riches font suer de la richesse aux misérables, tirent leurs pièces d'or des poitrines défoncées, des entrailles corrodées, des os ramollis par les accidents, les poisons, les veilles, les famines. La chair d'Alfred avait subi ces assauts successifs. Il me donna d'affreux détails sur les besognes auxquelles on meurtrissait son fragile organisme. Résultat: un chapelet d'abcès aux jambes et à la colonne vertébrale : « Le docteur Malasvon dit que je suis un phénomène, ajouta-t-il avec un sourire morne

d'esclave brisé. On se hate de prendre mon observation complète. On m'a déjà opéré trois fois; on m'opérera une quatrième; il est bien probable ensuite qu'on baissera les rideaux et que vous pleurerez. Ce sera un débarras pour moi et un bonheur pour ces messieurs, tant est grande leur thate de voir si le pus a fusé sous la dure-mère. La duremère, un fameux titre, c'est une espèce de toile qui enveloppe la moelle. On devient savant ici, à force d'entendre causer. »

A mon tour, pour le mettre en confiance, je racontai à Alfred mes malheurs. Il dut les trouver faibles. Curieux de savoir si la caste des malades participait à l'irréligion des médecins, je questionnai l'enfant sur ses crovances : « Ah! vous venez de loin, me répondit-il. On m'a prouvé à l'école que Dieu n'existait pas. De cela je suis sûr. On ne nous apprend guère à manger, mais on nous apprend joliment bien à lire. Je sais donc que nous résultons des animaux, lesquels résultent des plantes, lesquelles viennent des pierres qui sont dans l'espace et forment les mondes et les étoiles. » J'insistai; je lui demandai s'il jugeait ces mondes vides et cet univers sans créateur. A mes interrogations, il répondait par ce double refrain de perroquet : « La matière, la matière, le hasard, le hasard. » Certes, les Morticoles ont savamment organisé les esprits pour les dominer, les asservir. Celui qui se croit issu d'un caillou n'a plus qu'à se laisser rouler.

Nous en étions à ce bavardage, quand une voix éraillée grommela : « Qu'est-ce qui m'a fichu un jésuite pareil? » C'était l'homme de droite à la barbe rousse, lequel se réveillait en jurant et sacrant comme un charretier qu'il était. Puis il saisit une cuvette sur la table et se mit à vomir un flot de liquide jaune, au milieu de hoquets et de claquements de gosier. Il aperçut mon mouvement de dégoût : « Monsieur le curé, faut pas faire la grimace; ca m'arrive comme ça trente fois par jour, tant que ma carcasse s'en sille en bouillie. Je suis un chouette, moi, un

2000

rare, un esseptionnel, une fistule de l'estomac. » Il essuya sa bouche et sa barbe souillée, avec un coin de ses couvertures : « Vous m'avez réveillé avec votre bafouillage. Pourquoi que vous causiez du bon Dieu à Alfred? Eh ben, le bon Dieu, je vous promets qu'il est un rude gueux. C'est lui qui fait trimer le pauvre monde pour " n' n' enrichir les autres et qui donne des fistules et des abcès. Vous ne devez pas être très malade, voisin, autrement vous n'y croiriez plus à votre bonhomme du ciel. Moi, je me moque de tout, vous entendez? Les hommes aussi me dégoûtent. Ils se laissent mécaniser par des mieux habillés, des mieux parlants, des farceurs. Si tous les pauvres s'étaient unis, il y a longtemps que la bâtisse serait rasée et c'est nous qui serions les médecins et les riches. Encore la richesse n'empêche pas d'être charcuté et de descendre en terre. De quoi souffrez-vous donc, camarade? » Je rougis d'avouer que je n'avais qu'une entorse: « Là, qu'est-ce que je disais? Quand on a un bobo, on croit au paradis. Mon paradis, à moi, il sera dans les bocaux de Malasvon, comme pour Alfred, comme pour les trois quarts de ceux qui sont ici. Jaury passera mon estomac au bleu et le regardera au microscope. Nom de nom de nom!... » Il frappa ses draps à grands coups d'un poing maigre, osseux et poilu. Je ne savais que répondre. Alfred murmura : « Il ne faut pas vous fàcher. C'est un bon garçon, mais il a des lubies. » Les chut recommencèrent. Nous nous tûmes. Je ne voyais que les sommets des têtes ou les bonnets de coton des autres malades, tous les lits étant à la même hauteur.

Une matinée aussi remplie, le repas à la salle de garde, les courses dans l'hôpital, cette série d'émotions vives m'avaient disposé au sommeil. Je m'endormis, bercé par la chaleur du poêle, des gémissements lointains qui venaient de l'inconnu blanc de la salle et quelques bruits étouffés de la ville suintant des hautes senêtres dépolies. Mes rêves ne furent pas de circonstance. Ils me reportèrent à mon

go to enosit ! -

pays, près de mes parents. Je me trouvais très vieux, tel

qu'aujourd'hui et l'âme changée ...

Je me réveillai avec la sensation d'une main sur mon bras et mis quelque temps à me reconnaître. J'avais devant moi la lueur soudaine d'un rat de cave. On était entre chien et loup. A la faveur de cette lumière fumeuse et tremblée que tenait la surveillante, j'aperçus un visage jovial; c'était Jaury; j'entendis sa voix sympathique; « C'est la contre-visite, je viens examiner votre cheville. » Il la regarda, la tourna, la palpa sans me faire aucun mal, et, quand il eut achevé son examen, pris quelques notes sur une feuille de papier : « Ce n'est rien, me dit-il ; une simple luxation. On va vous mettre au régime complet. Vous mangerez à loisir. Votre pied guérira presque sans traitement. Vous l'avez échappé belle. » Je le remerciai comme mon sauveur avec une effusion qui le toucha. Après son départ, il y eut du tumulte, chacun commentant ses paroles et ses conseils : « C'est encore un brave homme, me dit mon charretier de droite, autant du moins qu'un médecin peut l'être. Plus tard il durcira comme les autres et sera joyeux de voir souffrir. » Je ne répondais point; il continua : « Pendant que vous dormiez, j'ai encore vomi six fois. Ils m'ont mis sur l'estomac un diable de pansement qui m'agace et que j'ai envie d'arracher. Demain, quand le père Malasvon arrivera, vous verrez comme il en dégoise sur mon compte ; je lui sers à coller ses nouveaux élèves. Il leur défend de soulever l'ouate, et leur propose mon cas d'un air malin, »

Quant à mon voisin de gauche, il s'était assoupi, et la surveillante rangeait les journaux illustrés qui traînaient sur ses draps. J'en regardai un. Les dessins représentaient notre quarantaine et la galère des Morticoles nous apportant des provisions. Le texte parlait de nous comme d'une race de demi-sauvages assez ancrès dans leurs préjugés ridicules. Les Morticoles manifestent, par leur presse, une sûreté et un contentement d'eux-mêmes extraordi-

-

yordge

naires. Ils se considèrent comme le premier peuple de la terre. Beaucoup de gravures traitaient d'hygiène et de nouveaux procédés médicaux. J'évitai de les approfondir, afin de ne pas m'épouvanter davantage.

L'heure du diner arriva. J'eus le bonheur de revoir la petite Marie. Elle poussait un chariot couvert de nourritures variées. Instantanément s'allumèrent dans la salle plusieurs lampes électriques protégées par des verres de couleur rouge, de sorte qu'elles ne fatiguaient pas les veux et versaient une clarté diffuse. Les cheveux blonds de mon amie frisaient gentiment sur son front et ses tempes. Comme sa taille fut gracieuse quand elle l'inclina vers le chariot pour me servir! Elle plaça, sur ma table de nuit et sur une planche derrière ma tête, une bonne tranche de viande aux navets, un potage gras, deux saucisses et un carré de fromage, plus un joyeux morceau de pain et une demi-bouteille, car j'étais à plein régime. La fringale étouffa mes velléités de sentiment. Mais, le service achevé, Marie s'approcha de moi, me mit dans la main un biscuit et du sucre : « Je m'arrangerai pour vous en apporter autant tous les jours, » chuchota-t-elle. Puis rougissante: « Les internes ont fait une collecte à votre intention; voici. » Elle glissa sous mon oreiller deux pièces d'or et refusa d'en garder une, malgré mes supplications.

Je mangeai d'excellent appétit et remarquai que mes voisins, pour tout potage, buvaient du lait. Ensuite je me jetai dans le gouffre du sommeil, cette fois noir et sans rêve.

Le lendemain matin, lorsque j'ouvris les yeux, on achevait de balayer la salle. L'électricité éteinte, il faisait un jour froid et gris. La pluie frappait rageusement les vitres: 

Sale temps, dit la barbe rousse; ils n'y verront pas pour examiner votre entorse. 

Je n'étais pas trop rassuré. 

Tabard me l'avait donnée; Malasvon pouvait bien l'augmenter. La haute porte vitrée s'ouvrit avec fracas devant

un tumultueux cortège : en tête, un homme de grande taille, aux favoris noirs, au nez large, au front proéminent et dont les puissantes épaules présageaient une vigueur inouïe. Je pensai de suite : « Voilà, Malasvon. » A côté marchait respectueusement Jaury. Suivaient une foule de jeunes gens en blouse et en tablier, quelques femmes laides au visage anguleux, enfin une vingtaine de personnages louches, en paletots cirés, redingotes luisantes, porteurs de lunettes, d'un aspect rébarbatif. Cet attroupement se forma autour du premier lit de ma travée, puis passa au second et ainsi de suite. A mesure qu'il approchait de mon numéro 14, j'éprouvais un singulier malaise. On allait m'interroger là devant tout le monde. Arrivé à mon voisin de gauche, Malasyon s'écria d'une voix grasse et brutale, semblable à un système de gros rouages huileux : « Et celui-là, les vertèbres en marmelade. N'a-t-il pas eu d'accidents singuliers depuis hier? » Jaury fit un signe négatif. « Madame la surveillante, poursuivit le colosse, gardeznous les urines de ce jeune homme. Notre chimiste les examinera; n'est-ce pas, Valret? » L'interpellé émergea du groupe des redingotes et montra une tête de mulot. Il y eut un remous. C'était mon tour. Malasvon décrocha ma pancarte : « Un entrant! Félix Canelon, naufragé. On les a mis en quarantaine, mais pourvu que celui-là n'infeste pas, malgré tout, notre salle. A-t-il pris un bain, madame la surveillante? - Non, monsieur, il paraissait trop fatigué. - Eh bien, il en prendra un demain matin. Voyons, qu'est-ce que c'est? » Jaury lut rapidement une seuille remplie de termes techniques. Je m'étonnais qu'il eût pu tant écrire sur mon malheureux pied. Alentour s'étageait un troupeau de têtes curieuses et sans bonté. Malasvon rejeta mes couvertures et secoua mes articulations dans ses mains épaisses, comme si j'eusse été un cheval : « Nous avons pris ça en consultant le collègue Tabard. - Il éclata d'un rire bruyant. - Encore une chance qu'il ne vous ait pas estropié pour votre vie, le collègue Tabard. Cette

....

entorse est intéressante, messieurs. — Il roulait les remme de petits tambours. — Examinez-la, messieurs les novices. Plein régime. C'est bon. » Il passa rapidement devant mon voisin de droite et haussa les épaules sans s'arrêter:

- « Il me dédaigne, grogna celui-ci. Il sait qu'il aura ma peau, l'animal! » Je voyais le sinistre rassemblement à quelque distance et je percevais la voix rauque de Malasvon. Ainsi ce rustre était la grande célébrité chirurgicale des Morticoles, une des statues futures. Perdu dans des réflexions vagues et sombres, je remarquai pourtant qu'on avait relevé les rideaux du mort et qu'un nouveau demivivant occupait le lit:
- Quand sera-ce fini? Quand sera-ce fini? Mon petit Alfred se lamentait en se tordant les mains. Sa figure étroite et ses yeux caves exprimaient une angoisse indicible: « Canelon, je vais mourir. Cette nuit je n'ai pas fermé l'œil. Je regardais la lampe rouge et je me disais que c'était bien triste de ne plus voir jamais même cette lumière-là. Autrefois, dans les exercices où j'apprenais à lire, on m'avait parlé du bonheur: Travaillez, obéissez et vous aurez le bonheur. J'ai travaillé, j'ai obéi et me voilà avec les vertèbres en marmelade, comme dit Malasvon. Est-ce là le bonheur? Vous qui venez de pays étrangers et qui avez été heureux, dites-moi un peu comment c'est, quand on a un père et une mère, qu'on vit tranquille, aimé chez soi, qu'on mange à sa faim, qu'on se chauffe en hiver, qu'on n'est pas malade. »

L'enfant se tourna vers moi avec effort. Les journaux qui couvraient son lit tombèrent sur lé sol comme des feuilles mortes. Il parlait bas pour ne point gêner la visite et l'on sentait que les mots venaient de loin, de très loin, d'un organisme décomposé. Je répondis : « Ce que vous n'aurez pas eu sur cette terre, vous l'aurez, je le jure, autre part. Il y a en nous et tout autour de nous un être que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas,

que nous pouvons à peine nommer, mais qui tient nos destinées et pour qui tous sont au même rang, Celui-là vous donnera une autre vie, un père et une mère, de l'amour, un ciel limpide et calme. - Oh! comme j'aimerais à le croire, » implora la pauvre voix brisée. A ce moment, Alfred se rejeta en arrière et ses yeux grands ouverts me remplirent d'épouvante; je le crus mort. J'appelai la surveillante avec terreur. Des têtes curieuses se dressèrent sur l'enfilade des lits. Jaury accourut. Il fit en hâte plusieurs piqures d'éther aux jambes et aux bras de celui qui n'était plus qu'un agonisant. Les regards d'Alfred réapparurent comme d'errants fantômes, me cherchèrent et ses lèvres dessinèrent dans l'espace un merci que je m'attribuai. Malasvon et son cortège, la visite achevée, traversaient la salle à nouveau. Ils approchèrent : « Ah! dit le chirurgien avec une expression froide et sauvage. Aussi cette persistance m'étonnait. Messieurs, ce jeune homme aura traîné deux mois et demi une carie généralisée, phlegmon diffus, sans doute des embolies, des énormes embolies partout. C'est ce que j'ai soutenu dans mes cliniques ; c'est ce que Dabaisse m'a toujours contesté. Et vous verrez que je n'exagère rien. Le foie doit être un vaste lac de pus. Quant à la colonne vertébrale, elle flotte, messieurs, je vous l'affirme, elle flotte. C'est la quatrième et complète observation depuis cinq ans. Mais on préfère nier l'évidence et combattre mes arguments. Est-ce que le cœur marche toujours, Jaury? »

Sans doute le cœur marchait toujours. Les oreilles même entendaient et recueillaient de la terreur pour les yeux à la dérive. Infortuné Alfred! Son agonie était bercée par des paroles douces et jonchée de fleurs de tendresse! On analysait son supplice. L'heure grave, l'heure après laquelle aucune ne sonne plus, était impatiemment guettée pour quelque dégradant dépeçage. En moi la compassion luttait avec la fureur. Mon voisin de droite était assis et, la main sur son fistuleux estomac, souriait sinistrement.

Partout, dans la salle, je devinais un court émoi, la terreur de chacun rapportée à son propre sort, mais je prévoyais aussi le prompt retour à l'indifférence.

Malasvon s'éloigna en hâte, avec ses disciples, ses aides. ses assistants et Jaury. La surveillante resta seule auprès du lit d'Alfred qui, par alternatives, gémissait, puis respirait avec rudesse. La barbe rousse grognait : « A bientôt mon tour. Ils ne m'ont même pas regardé ce matin; vous avez vu; c'est un signe. Nom de nom de nom! » et son geste familier frappa les couvertures. J'étais dans un état de désespoir à hurler. Je ne concevais pas ces départs épouvantables et secs. J'avais vu des ancêtres mourir dans mon pays. Quelle différence! On marchait sur la pointe des pieds; il y avait de beaux draps frais, des cierges. On s'embrassait en pleurant autour du lit et l'on osait à peine lever les yeux pendant que s'accomplissait le mystère. Un prêtre venait, consolait le moribond et tout le monde. Le baiser que l'on donnait à ces vieilles figures était un au revoir plus solennel que celui de chaque jour. On se sentait affiné par la douleur, capable de comprendre plus de choses; on ornait pieusement les souvenirs et les tombes. Les morts chéris revivaient par les anniversaires. Ici des êtres jeunes disparaissaient dans la plus désolée solitude et leurs cadavres enrichissaient un charnier.

Alfred sortit de lui-même au crépuscule. Je n'osai regarder à ma gauche. Quand on ferma les rideaux, je sentis qu'une notion nouvelle et dure, celle de l'impitoyable, avait pénétré mon esprit. Ainsi le mal se propage. « Je vais, jusqu'à mon départ, vivre parmi des monstres, songeai-je. Il faut désormais me blinder, considérer ces horreurs d'un œil calme, éviter le frisson. » C'est une des raisons de la haine que je garde aux Morticoles qu'ils m'aient, d'une façon même éphémère, gâté le pouvoir de compatir. Mon voisin le charretier cessa de m'être odieux. Il était dans la note. Sarcasmes et blasphèmes mêlés aux vomissements convenaient à cette salle de l'hôpital Typhus où le petit

Alfred savait maintenant la vérité, les grands rideaux de l'Éternel s'étant ouverts pour lui-

Cependant j'ai vu, cette nuit-là, avant de m'endormir, quelque chose de pire qu'une violation de sépulture. La surveillante venait à peine de fermer les yeux d'Alfred et de faire de son lit un blanc sépulcre de toile, quand l'électricien Cudane entra dans la salle, suivi d'un aide qui portait une énorme machine. Il déclara d'un ton hautain que, prévenu du décès de la carie des vertèbres, il venait exécuter quelques expériences. Simulant le sommeil, j'observai le manège de cette brute. Il installa sa machine sur une table, tel un prestidigitateur qui prépare un tour, hérissé de gestes prétentieux, posant pour son aide, pour la surveillante et pour les malades, tournant de tous les côtés sa tête de bellatre bouffi qui passait de l'obscurité à la lumière rouge. Il demanda une bougie; on la lui apporta : deux bougies; ce fut fait. Alors, brutalement, il découvrit le corps d'Alfred. Quel cadavre de lamentation! Les chairs étaient étroites et fripées; partout des contures, les âpres vestiges du bistouri. Cudane agita sa barbe, marmotta quelque chose, secouant la pauvre dépouille comme un pantin mouillé, la joignit à sa machine par des fils ténus. Il tourna une roue ; je vis les muscles se mouvoir, le pied se tendre, la jambe s'étirer; je vis cette grimace d'après la mort, mille fois plus affreuse que la mort. Les rares poils s'horripilèrent. Les cicatrices se rouvrirent. Je crus qu'Alfred allait crier. J'étais raide d'épouvante. Avec beaucoup de calme, Cudane changea ses fils de place, recommença pour les bras et le corps. Le tronc se mit à danser. Ce fut le tour du visage ; je me cachai la tête sous les draps. Quand je la ressortis, l'expérience était terminée. Cudane avait un air satisfait. Sa figure plate et blème, encadrée dans la barbe noire, ses cheveux demi-longs, tout cela était à écraser. Il disparut, suivi de son aide, néophyte béat, lequel emportait le systême. Mon voisin de droite se tordait de rire : « Vous voyez,

garçon, voilà à quoi servent les pauvres chez les Morticoles. Tout ça c'est pour notre sauvegarde; c'est pour faire avancer la science. Si j'étais bien portant, j'apprendrais à me servir de ces machines, et je vous promets que je ferais une belle sarabande aux Malasvon, Cudane et autres. > Cette menace me frappa. Je compris que des forces redoutables, employées au service du mal, sans bonté ni justice, se retournent fatalement contre ceux qui les détiennent.

Il était écrit que mon apprentissage serait bourré d'émotions; car, dans la nuit, je sus réveillé par un piétinement étrange. Me dressant sur ma couche à l'aide d'une poignée de bois qui descendait de la traverse, j'apercus des hommes de police, reconnaissables à leur uniforme que j'avais déjà remarqué au débarquement. Ils aidèrent à soulever et à porter sur le lit déjà vide d'Alfred un corps inerte et ensanglanté. La figure semblait une grenade ouverte. On étendit avec précaution cette bouillie rouge sur des alèzes. Jaury arriva se frottant les yeux. J'appris que mon nouveau voisin était tombé d'un quatrième étage étant ivre. L'interne ausculta cette chose sans nom et déclara : « Il vit! > Puis, avec une patience admirable, il lava les caillots, ferma les grosses plaies avec des aiguilles et du fil, bassina les petites. En le voyant, éclairé par le rat de cave que tenait la surveillante, s'empresser sans énervement auprès de ce malheureux, je déplorais que tant de belles qualités fussent bridées par un mauvais esprit général que je ne sais quel destin funeste a soussé sur les Morticoles. Jaury ne pouvait s'empêcher de plaisanter. J'entendis qu'il disait à l'objet qu'il était en train de refaire morceau par morceau : « C'est égal, mon ami, avec cette gueule-là tu ne pourras aller au bal d'ici longtemps. - J'ai soif, » répondit la gueule. La surveillante apporta un verre d'eau. Je découvris alors un semblant de bouche; au-dessus, deux paupières déchiquetées; au-dessous, un lambeau de menton. Cela par1 / 1-

lait d'une façon étouffée et presque incompréhensible. Oh! ce j'ai soif! Il me tint éveillé toute la nuit, répété dans des tons divers et avec des modulations déchirantes. La soif! le plus profond des besoins, dont on ne sent la vigueur que dans la blessure et la fièvre, mot de catastrophe, mot de soulagement, plein d'images de grands lacs purs, de torrents, d'écume acide, de saveur glaciale, dont on rêve et que l'on invoque; la soif, rêche, irrésistible amoureuse de l'eau, cristal fluide, limpidité bienfaisante!

## CHAPITRE III

Le lendemain, la visite recommença, puis le déjeuner, puis la contre-visite, puis un défilé d'événements touchants ou tragiques, mais qui marquèrent moins que les premières empreintes. La barbe rousse commençait à vomir sans trève, et son affaiblissement graduel n'arrêtait pas ses invectives. Mon voisin de gauche revenait peu à peu à l'existence. Je voyais sa figure se refaire pièce à pièce, heure par heure, tel le givre en dessins sur la vitre. C'est étonnant comme un visage détruit repousse avec rapidité. Il était d'ailleurs fort laid, ce masque réviviscent, et correspondait à un bas-fond d'être indéfinissable, à quelque amalgame végétatif de chair et d'âme.

A chaque instant, dans cette salle d'attente de la mort, arrivaient des brancards rouges et gémissants. Je pus me convaincre, par la coulisse, de la brutalité des Morticoles. Je soupçonnais même le syndicat des médecins de favoriser cet état de choses; mais mon charretier m'affirma qu'il n'en était rien, que l'abondance des fléaux et accidents tenait au manque de pitié et au développement scientifique. Je me rappelle les brûlés, leurs plaintes issues d'un moignon de larynx, leur charbonneuse pâtée de figure, la reau se détachant par lanières avec les habits que l'on coupe. On les enduit de beurre et de glycérine, puis on les laisse souffrir tant qu'ils veulent dans leur onctueux cercueil de coton. Un de ces misérables remplit, pendant

deux jours, la salle de hurlements tels que je n'en ai jamais entendu. C'étaient des clameurs incessantes qui. par leur violente impression sur les nerfs, activerent, j'en suis sûr, quelques agonies; une suite de cris aigus et graves, d'une amplitude infinie, si périodiques qu'on les attendait à la seconde fixe, le corps en sueur, l'oreille brisée; puis, par intervalles, des beuglements sourds sortis des entrailles. Toute cette force sonore allait frapper durement le haut plafond de la salle, les fenêtres, les vitrages et nous revenait en ondes retentissantes. On essava de tout pour combler cet abime de tumulte, mais en vain. et il fallut que la mort, délivreuse taciturne, vînt appuver sa main sur la bouche, marquer la fin de l'orchestre. Il était temps. Je crois que nous l'aurions achevé, ce brûlé. Son vacarme éveillait en nous les pires angoisses, devenaît pour chacun l'image d'un destin fatal et surexcité. Quand il se tut, notre joie fut immense.

Dans la journée, on pouvait se lever. J'endossais une capote de drap bleu, je coiffais le bonnet de coton, et j'allais faire le rond autour du poêle avec les malades les moins affaiblis. Je constatais chez eux un certain goût pour l'hôpital, très préférable, disaient-ils, à leurs habitations. Ils m'appelaient monsieur par déférence : « Vous voyez, monsieur, cet hiver terrible. Il est habituel chez nous. La nature est méchante et froide comme les hommes. Donc, imaginez-vous une chambre sans feu, sans meubles, où le vent se promène et fait des grâces ; sur des matelas privės de crin piaille une vermineuse marmaille. Où trouver de l'eau pour la débarbouiller? Notre femme cependant se prostitue ou elle est ivre dans un coin et nous, ivrognes, tapons dessus pour nous réchauffer, passer notre colère. Misère! Quand nous sommes malades à domicile, l'administration du Secours universel, que vous apprendrez à connaître, nous envoie des médecins, souvent pauvres eux aussi et d'autant plus méchants et portés à gratter sur les pauvres. Ils nous brusquent et nous arrachent les quelques sous qui restent. Que voulez-vous? on est égoïste. En ce moment mes gosses meurent peut-être de froid et de faim. Ma femme est quelque part dans un hôpital et un Malasvon la tripote; moi, je me chauffe autour du poêle. »

Celui qui me parlait ainsi s'appelait Jage. Tous ces hommes avaient des noms indéterminés, sans forme ni relief, qui convenzient admirablement à leurs intelligences atrophiées par-ci, hérissées par-là, à leurs physiono-coire mies indécises. Cinq ou six autres approuvaient et dodelinaient de la tête sous leurs bonnets de coton. Tisonnant le poêle par contenance: « Qu'est-ce que le Secours universel? » demandai-je. Un nommé Gagneu répondit, à la place de Jage que son exaltation avait épuisé et qui toussait en crachant : « Je connais ca, monsieur. J'ai été du bâtiment; on m'a renvoyé parce que j'avais pris cinq francs dans un tiroir; je croyais faire comme tout le monde, et puis... et puis... j'avais faim. Le Secours universel, c'est une très grande administration dont nous dépendons tous ici. Il y a beaucoup d'argent là dedans. Outre les impôts, et vous savez s'ils sont formidables, les plus riches des Morticoles, après avoir bien pressuré les pauvres, sont pris de regrets inexplicables : ils subissent des épidémies de remords, comme disent les médecins, et ils laissent leur fortune au Secours universel. De cet argent-là on fait deux parties : l'une sert réellement à entretenir les hôpitaux; avec l'autre ces messieurs de l'administration se gobergent. Sans doute on vit large ici; on mange bien, on . est chaussé. C'est que, pour beaucoup voler, faut être honnête sur un point. L'hôpital Typhus est modèle; c'est lui qu'on montre aux étrangers. Il y en a d'autres — ah, si vous les voyiez! - où on avale de la soupe au bois de parquet, où on est maltraité pire que des chiens. J'en ai su de drôles, je vous assure, au Secours universel et je les raconterais bien, si je n'avais pas peur qu'on me fourre dans un cabanon ou une prison d'où je ne sortirais que les pieds en

avant. Le personnel y parle ouvertement des sommes qu'il grappille et qui devraient nous revenir. Ce n'est pas tout : il y a de la monnaie qui devrait être distribuée par quartier aux plus misérables; eh bien, jamais, vous m'entendez.

jamais on n'en voit la couleur.

- Ah, là là là là, j'te crois, s'esclaffa Lepêcheur, gigantesque squelette rongé par l'alcool et la phtisie et célèbre dans la salle pour son appétit fabuleux. Une fois je suis allé, moi, dans un de ces bureaux, par une grande porte sur laquelle il y avait écrit : Secours et Droit des pauvres. Ah, droit des pauvres! je m'en tords. Droit de crever de misère; droit de se barbouiller d'ordures. J'arrive dans une cahute; un petit homme rageur, qui était près d'une petite bouteille et finissait son déjeuner, commence à m'engueuler. Moi, je riposte. On m'a traîné de bureau en bureau en me demandant des tas de certificats, si j'avais des bonnes vie et mœurs, si j'étais vacciné, domicilié dans l'arrondissement, combien j'avais d'enfants, s'ils avaient leurs dents et puis, en fin de compte, on m'a allongé deux francs en m'appelant grand paresseux. »

Chaque jour c'étaient des causeries semblables qui me révélaient les dessous noirs et fétides de la cité. En mettant bout à bout les récits de ces innocents, on arrivait à un tableau de leur existence tel que je ne m'étonnais plus s'ils étaient accablés de maux barbares. Quand on ne mange que des trognons pourris, qu'on respire un air souillé, qu'on est soumis à des travaux excessifs, on peut enrichir la science morticole. J'ai toujours trouvé comique la façon méprisante dont les médecins de cette contrée traitent les malades. Malasvon, furieux de ce que, malgré les vomissements, mon voisin de droite s'obstinait à ne pas lui donner son cadavre, le désignait avec dédain au passage : fistule alcoolique : « Parbleu! me disait le moribond récalcitrant. Si je n'avais pas eu l'alcool, je n'aurais pas eu une minute de bon. Après cinq ou six verres, j'oubliais tous mes embêtements, le terme, les sales impôts, la mala-

die. Je criais tout ce qu'on ne peut pas dire, tout ce qui vous monte à l'idée et vous crève de ne pas sortir. Alors je parlais, je parlais; tout le monde me semblait des camarades et je pardonnais même à nos maîtres. L'alcool, c'est lui le bon Dieu, le paradis. Non, je ne regrette pas ma sale fistule, et, si c'était à refaire, je le referais. Et puis c'est beau chez les marchands de tord-boyau; c'est pas comme dans nos coquilles. Il y a de l'or aux moulures et des tables propres avec un garçon qu'on commande et qui les essuie.

Une fois par semaine, mes compagnons recevaient des visites. Je voyais alors ces familles dont ils me parlaient : les femmes, protégées contre le froid par une pellicule d'étoffe noire râpée, sous laquelle frissonne un corps débile, antre de privations que creusent les coups de pioche du destin. Des toux, des tressaillements, de la honte au triste sourire. Pauvres visiteuses inquiètes! D'une main elles tenaient une orange, fille d'or des contrées de lumière, et j'ai vu la salle Vélâqui égayée tout à coup par ces petites sphères odorantes, porteuses de fraîcheur et de consolation... Puis des enfants de toute taille, prêts déjà pour la maladie, depuis le marmot dont on renonce à moucher l'intarissable fontaine, jusqu'aux longues filles maigres et souffreteuses, qui regardent le père avec un reste de terreur des scènes passées, jusqu'aux jeunes gens, plus timides et frustes encore, qui fixent la pancarte ou la porte par contenance. Mari et femme avaient peu à se dire: les premières nouvelles demandées, quelques souvenirs échangés, ils restaient en général côte à côte sans se parler, elle promenant sur le drap ses mains aux doigts piqués par la couture, toussant de temps à autre et serrant les épaules. Les enfants, honteux ou terrifiés, prenaient le contact avec l'endroit décrié où se passerait leur "" " adolescence, terminée par une brève agonie; je n'ai jamais vu de vieillards à l'hôpital Typhus. Chez les pauvres, quarante ans représentent l'extrême sénilité.

De même qu'il n'y a que deux ou trois types de misère,

la farouche, la silencieuse énigmatique et la résignée, deux ou trois types seulement de visage manifestent une détresse plus ou moins consciente. Les yeux des femmes, arrosés par les larmes, vivaient encore, mais ceux des hommes étaient devenus des pierres incolores et dures que la mort casserait bientôt le long de la route gémissante. Souvent j'aurais voulu prendre ces abandonnés à pleins bras, les serrer sur mon cœur, les réchausser, leur donner de l'espoir, de l'orgueil, des sentiments de luxe. Quand je pense que chez nous tout le monde est allègre et porte haut la tête, que notre amour effréné de la justice ne nous laisse pas supporter l'idée d'une oppression de l'homme par l'homme!

Ceś jours-là, je voyais rapetissés et ramenés au réel ceux que, dans leurs mirages de la semaine, me déformaient mes camarades : une très belle femme devenait une grosse commère en caraco blanc, à la poitrine soutenue par des cordages. « J'ai un gosse intelligent qui sera un fameux et qui embétera les autres. » Et le petit diable, ses bas de tricot tombés sur des mollets étiques, mettait ses doigts dans son nez en se rencognant contre sa mère : « J'en connais un qui va vous faire rire, m'avait annoncé Lepècheur; mon cousin Pidoit. A table il nous amuse tellement qu'on en pisse. » Arrivait une énorme brute d'une timidité effroyable et qui ne sauvait sa réputation que quelques minutes avant le départ, à l'aide de jurons bien placés.

Je fis des relations; le malheur rapproche et les haines s'emboîtent. Jage et Gagneu, deux des rares qui sortirent de l'hospice dans une attitude verticale, me prièrent d'aller visiter leurs taudis quand je serais libre à mon tour. Quand je serais libre! Je commençais à désespèrer. Je m'étais cogné le pied en me mettant au lit et cela fit une bosse qui aggrava l'entorse. A la visite, Malasvon passait sans plus s'occuper de moi que de mes deux voisins. D'ailleurs, j'en étais aise. Sa voix, son geste, sa

démarche, tout en lui me paraissait odieux. Son arrivée était annoncée par six coups de cloche. Quand je les comptais, j'avais le cœur serré. Il entrait, suivi de sa troupe. Quelquefois des jeunes gens l'abandonnaient, s'égrenaient dans la salle, causaient et riaient avec des malades, car chez les Morticoles la dureté n'exclut pas une certaine jovialité grinçante. Un petit brun à tête ronde, france nommé Prunet, s'était attaché à moi. Il me faisait causer sur ma race, mes parents, les raisons de mon voyage. J'étudiais là plus facilement que chez Jaury, qui, moins jeune, avait plus d'artifice, les naissants caractères nationaux : une extrême mobilité d'esprit, beaucoup de suffisance, une amertume innée, pas assez d'originalité ni de bonté pour résister à l'abrutissement éducatoire et méthodique. Ce petit Prunet, élevé d'une autre manière, eût fait peut-être un homme sain. Dès l'âge le plus tendre on lui avait appris l'obéissance aveugle, le respect du maître, la soumission aux lois stupides qui encombrent la société des Morticoles et qu'ils croient très supérieures à des dogmes, alors qu'elles sont plus creuses et avilissantes. Je le laissais me plaisanter sur mon nom, mon nez, mes manières, me révéler peu à peu cet égoisme qui ferait de lui, à l'âge adulte, une pierre dans la fronde scientifique. Il me dévoila l'inimitié sourde qui existe entre ceux en blouse qui font partie du service, et ceux sans blouse qui sont des irréguliers, de simples assistants.

Quelques-uns de ceux-ci étaient étrangers, venus de contrées singulières. Ils avaient gardé sur leurs visages des rayons trop vifs de soleil, qui leur faisaient des faces jaunes et blêmes où les poils de leurs barbes et de leurs cheveux semblaient des piquants de fruits exotiques. Ils portaient des bagues étincelantes aux doigts, des épingles de couleur à des cravates sales et un linge dégoûtant sous des habits recherchés. Ils parlaient un charabia désagréable et la plupart étaient d'insupportables animaux. plus odieux que les Morticoles, parce que leur cruauté

s'accompagnait d'ignorance, qu'ils prenaient les membres malades du mauvais côté et qu'ils avaient l'air de venger sur nous le mépris où les tenaient ouvertement leurs condisciples. On les appelait des Rastas, nom générique et offensant. On leur faisait mille avanies qui contractaient leurs figures bronzées d'un rire vert.

Parfois un illustre confrère d'un autre pays venait visiter le Maître, l'accompagnait dans sa visite. Il admirait l'admirable organisation, l'admirable ville, l'admirable hôpital. A ces occasions, Malasvon parlait sur chacun de nous avec une volubilité grasseyante. Souvent il se trompait; il me présenta une fois comme ulcère de la cuisse et une autre comme pied bot à deux vieillards qui hochaient la tête en me fixant derrière leurs lunettes d'or. J'examinais avec curiosité ces petits morceaux de ruban rouge que les plus autorisés portent à leurs boutonnières. Prunet m'expliqua que cet emblème, jadis réservé aux seuls militaires, est décerné, depuis qu'il n'y a plus de guerre possible, aux plus éminents docteurs. Mais, comme le gouvernement trafique de tout, on a imaginé de vendre très cher ce hochet à qui veut l'acheter. Aussi les grands scélérats de la politique, les marchands à faux poids, les banquiers surtout, qui tiennent le haut du pavé morticole et forgent, sans se lasser, les meilleures canailleries, les entremetteurs, les juges, les dentistes acquièrent, à prix d'or et par vanité pure, ce signe qui représente la science, la détestable supériorité de l'esprit.

Dans le cortège de Malasvon, je remarquai aussi plusieurs vieillards chassieux et maniaques, grelottant sous des complets de coutil, qui nous interrogeaient minutieusement et serraient une foule de notes dans des calepins grands et usés comme des bottines. Ce sont d'anciens ratés, qui n'ont pas poursuivi leurs études médicales, faute d'argent ou de moyens, mais qui, ne pouvant se résigner à devenir des politiciens ou des malades, continuent à suivre des services où ils n'ont aucun rôle, aucun titre. La plu-

part étaient maigres et regardaient d'un œil d'envie le repas que nous amenaient les chariots, alors qu'eux, nourris par la science, laissaient passer l'heure problématique. Prunet me racontait que beaucoup de ces imaginaires continuaient pendant dix ou vingt années leur inutile besogne de papillons. Ils se faisaient la tête d'un célèbre médecin mort ou vif. Je retrouvais parmi eux un petit Tabard et un grand Malasvon dont les favoris poussaient de travers. Je saisissais, sur ces débris, les tics, manies, habitudes et façons de leurs grands confrères. Les élèves réguliers leur jouaient de mauvais tours, leur indiquaient comme une rareté quelque lésion très simple. Eux se prêtaient à ces farces. Ils poussaient l'amour de la dignité et des honneurs qu'ils n'avaient pas si loin qu'ils se fabriquaient des décorations artificielles à l'aide de pétales de fleurs ou de morceaux de papier rouge.

Un d'entre eux, de petite taille, à la physionomie intelligente et ouverte, au regard de feu, s'appelait Lecène de Cégogne. On l'avait surnommé la Cigogne. Jaury lui témoignait du respect et je l'entendis sermonner Prunet, après que le vieux leur avait fait un petit cours sur la fistule de mon voisin de droite. « Vous avez tort de le plaisanter, celui-là. Après sa mort, on le tiendra pour une des lumières de la science et on lui élèvera une statue sur la plus belle place, car c'est un homme de génie, oui, de génie. Actuellement on le raille, mais chacun le détrousse, le pille et l'utilise. Cudane, Boridan, Canille, Avigdeuse, Cortirac, Wabanheim l'invitent à déjeuner, le font causer, lui volent ses idées qu'ils cuisinent à leur !--façon, et présentent le tout à l'Académie Majeure, où on leur décerne des prix de cinq mille francs, tandis que la Cigogne crève de faim. » Je rapporte ce discours, parce qu'il caractérise les Morticoles. Ils n'ont même pas, j'en eus d'éclatants exemples, la probité professionnelle.

Un autre groin de cette époque, que je signale parce H. qu'il joua un rôle dans ma vie, fut le beau Tismet de

l'Ancre. Les malades, ses collègues et les élèves le désignaient ainsi et, de fait, il jouissait et jouait d'un visage régulier, avec une barbe blonde en pointe et deux moustaches à la mousquetaire. Il avait une voix fausse, à inflexions douces, qui prenait tout à coup des notes graves, comme son œil, embué d'une feinte candeur, se nuançait brusquement d'acier, quand le masque devenait inutile. J'ai rarement vu fourbe plus obséquieux et plus plat. N'avant pas encore de service personnel, il suivait celui de Malasvon, moins par goût pour l'hôpital que par désir de participer à la riche clientèle de notre bourreau. Pendant la visite, ce n'étaient qu'attentions feintes, cris de surprise émerveillée, des mon cher maître, mon maître, oui, patron, que l'on entendait d'un bout de la salle à l'autre, et Tismet prenait des airs dégagés, des attitudes de maître de danse pour nous examiner, puis, dès que Malasvon avait le dos tourné, il le traitait de vieille bête, de forban ramolli. Par-dessus tous ses vices, ce méchant bellâtre était poseur. Il eut posé pour un bois de lit, une cuvette, un pot de tisane. Il posait pour les infirmières, pour la surveillante. Il prenait le menton de ma petite Marie d'un air vainqueur, toutes les fois qu'il la rencontraît. Il posait surtout pour les dames qui assistaient Malasvon, car, chez les Morticoles, la médecine et la chirurgie sont en honneur parmi les femmes. On suppose peut-être que celles-ci interprétent ces sciences meurtrières en douceur. qu'elles les allègent et les amortissent par leurs mains plus fines, leur émotion plus éveillée. Il n'en est rien. Elles ne tendent, sauf de rares exceptions, qu'à l'imitation des hommes et méprisent même la politesse. Tismet de l'Ancre en était pour ses frais, ses pirouettes, ses mademoiselle ou madame, qu'il flûtait du bout de ses lèvres trop roses, alors qu'il en prenait une par le bout des doigts pour la mener à un lit examiner quelqu'une de ses trouvailles. Le grotesque! S'il avait entendu les élèves, Jaury en tête, rire de ses prétendues découvertes : « Il inventera

bientôt qu'on marche sur deux pieds et qu'on ferme les paupières pour dormir! — C'est le souteneur de la chirurgie. — Quand déterrera-t-il sa vieille dame et nous laissera-t-il en repos! > Telles étaient les aménités que l'on débitait sur le compte de ce cavalier galant. Mais, en face de lui, les plus hargneux faisaient merveilleuse contenance; on paraissait le craindre et l'on répétait que, malgré ses ennemis, il arriverait à tout avant tout le monde. L'hypocrisie est la grande règle des Morticoles, société hiérarchisée, où tout s'obtient par la faveur et l'intrigue et d'où l'indépendance est bannie.

Or je préférais encore ce Tismet aux grues qu'il provoquait à l'admirer. Celles-ci m'étaient odieuses. Ainsi. pensais-je, dans ce monde d'hommes impitoyables, on n'a même pas le recours de la femme, oasis de l'âme, pelouse du corps et de l'esprit. Quand une d'elles me tâtait la cheville, j'avais un sentiment de dégoût. Je pensais à ma mère, à mes sœurs, à toutes les chastes créatures qui m'avaient fait battre le cœur, et qui, parfaitement ignorantes de l'anatomie, détestaient la mort et la douleur, ne s'occupaient que de choses amoureuses et vivantes ou des soins du ménage. Ceci ne les empêchait pas de s'installer au chevet de nos très rares malades et de leur apporter la compassion, le meilleur des remèdes, la compassion, pour laquelle il ne faut ni brevets, ni diplômes, ni études, que l'on ne met pas dans des pots, que l'on n'ingurgite pas de force, qui ne se trafique pas, musique idéale pour le défilé terrestre, ciel pur qui tire les visages en haut, hors de la boue et de la poussière, confond les riches et les pauvres et souvent favorise les pauvres, qui ignore toute règle de raison et de logique et va même contre la justice.

Malasvon opérait à jour fixe. Dès le matin, les infirmiers venaient avec des brancards chercher dans la salle les malades dont on appelait les numéros. Ces infortunés partaient pour l'abattoir, le visage agrandi d'épouvante. Au retour, quelques-uns n'étaient plus qu'une plaie hurlante

et saignante, hérissée d'un fouillis de pinces d'acier, breloques de supplices, cliquetis d'étincelles. D'autres étaient encore plongés dans le demi-sommeil pâteux du chloroforme, d'où sortaient des phrases incohérentes, des supplications, remerciements au bon docteur, des hennissements et des hoquets. La salle devenait subitement écarlate : mon imagination prétait aux murs mêmes la couleur meurtrière. Car Malasvon ne pansait jamais. Il laissait ce soin à ses aides qui, quelques minutes après, envahissaient le service de rires et de bousculades, se mettaient à recoudre et à ôter les pinces. Alors de minces jets de sang en flèches fusaient de tous côtés, tels que d'un minuscule arrosage, ou faisaient flaque sur les lits. C'étaient des réveils atroces, des plaintes prolongées, d'apres soupirs. La surveillante bondissait affolée, avec de gros bocaux de verre qui, placés sur une table médiane, contenaient des balles de coton multicolores. L'infirmier accourait, chargé de bassins resplendissants. Certains opérés s'agitaient furieusement. Deux ou trois élèves les maintenaient, tandis qu'avec patience d'autres réunissaient la plaie à l'aide d'aiguilles courbes munies d'un fil poisseux.

En général, dans cette journée et la suivante, sur quinze patients, sept ou huit mouraient, car Malasvon sabrait à tort et à travers, sans utilité, sans raison, même les cas désespérés, même les agonisants. Ceux qui avaient passé par ses mains en gardaient une terreur consternée, comme d'une puissance irrésistible et méchante. Ils n'osaient plus se plaindre, ni parler de la salle du supplice, et mon voisin de droite, le vitupérateur, qui l'avait vue trois fois, éludait la conversation sur ce sujet. Quant aux moribonds, de tumulte ou de silence, on sentait qu'ils avaient savouré les affres ultimes. J'en ai vu aussi qui cédaient à la perte du sang, et s'affaissaient sur eux-mêmes, dans une pâleur misérable, comme des ballons crevés. Le versait-on assez à la légère, le beau liquide rouge, le vin de vie, qui court si vite dans nos veines, messager de chaleur et de force!

Tout ce qui rompt les digues sacrées du corps est œuvre infernale! La chirurgie a ses prétextes comme la guerre; elle n'a pas davantage ses excuses. Prolonger une existence infirme est atroce. Que le sang reste là où il est! Méconnaître cette loi, c'est déchaîner la cruauté, le meurtre, disperser sur le sol une sève qui appartient à l'Être. J'ai subi d'affreux regards, joyeux et fiers du sang versé. Certains venaient, après les coupes de Malasvon, se repattre du spectacle des plaies bouillonnantes, goûter la volupté carnassière. Pourquoi d'ailleurs tout être sain tremble-t-il à la vue et à l'odeur du sang? Pourquoi ressent-il alors le frisson sacrilège que les corrompus tournent en jouissance? Et pourquoi les criminels sont-ils toujours trahis par le sang, la vision, la trace, l'indélébilité, la poisse du sang qui ne veut pas partir, qui se caille, se fige et demeure? Saveur fade, âcre et métallique et mère de cauchemars! Je me rêvais sur la plage d'un océan rouge. Écarlates, pesantes et moirées, des vagues déferlaient vers moi. Une lune louche éclairait l'étrange paysage. Et, au réveil, une plainte sourde, un cri aigu me signifiaient que la-bas le réel rejoignait mes songes.

Ce fut le tour de la barbe rousse. Comme cet entêté ne voulait pas mourir, Malasvon résolut de l'opérer encore. Il s'expliqua là-dessus avec sa rudesse ordinaire : « Messieurs, voilà un malade extrêmement curieux, extrêmement intéressant. Vous le connaissez, quelques-uns d'entre vous, n'est-ce pas, Tismet? — Tismet s'inclina obséquieux. — Eh bien, messieurs, il dépasse de beaucoup le temps que nos prévisions lui avaient accordé, car nous lui avons raclé \*\*\* \*\* trois fois sa fistule. Nous allons tenter un dernier effort, et, avec l'aide de notre excellent élève et collègue Tismet de l'Ancre, réséquer une grande partie de l'organe défectueux, nettoyer largement la paroi, la stimuler au besoin par quelques pointes de feu, puis nous laisserons la plaie béante, la panserons tous les jours et nourrirons le gaillard soit par cette cavité, soit par la bouche, soit par le sonde-

( ford

ment. S'il résiste, ce sera concluant; au cas contraire, nous n'en serons pas moins fixés. Messieurs, les paris sont ouverts; mais rappelez-vous bien ceci : que ce soit l'issue fatale ou l'autre, cette guérison ne sera que transitoire et les accidents se reproduiront avant un an. »

Le charretier me dit mélancoliquement : « Félix, je suis foutu. Demain tu ne me reverras pas. Tu es un brave garcon, bien que tu aies le tort de croire en Dieu. Le monde est un fumier d'infamies, et je ne suis pas fâché de lui tirer ma révérence. Je regrette de ne pas pouvoir emmener avec moi un de ces sacripants, un Cudane, un Malasvon ou un Tismet, car au moins ils abandonneraient des choses qui leur plaisent, au lieu que moi, en quittant la vie, j'ai le souverain malheur de ne rien perdre. » Je n'essayai pas de contredire ce matérialiste convaincu. Le lendemain, en effet, on le rapporta le ventre ouvert, et il mourut sans s'être réveillé du chloroforme. Jeté tout de suite à l'autopsie, il rassasia la curiosité des élèves et du maître. Quant à moi, à partir de ce moment, je ne pris plus garde à mes voisins, qui d'ailleurs se succédaient avec rapidité et passaient de vie à trépas avant que j'aie eu le temps de reconnaître leurs visages. C'étaient des paquets d'agonie entre lesquels je continuai à vivre. Un épisode imprévu vint secouer ma lâche quiétude.

Parfois des Rastas nons examinaient. Le malheur voulut que je devinsse la proie d'un de ces sauvages. Je le vois encore, ce nain maigre, porteur d'une tête osseuse et d'une barbe de jais. Aux poignets de ses manchettes brillaient sinistrement deux énormes boutons de verre. Il s'approcha de mon lit. J'eus beau lui répêter que je possédais une simple entorse, en voie de guérison, sans gonflement ni rougeur, le monstre ne voulut rien entendre. Il me prit le pied et le tordit plus brutalement encore que Tabard. Je perçus un craquement sec et poussai un cri. Puis, par un mouvement instinctif, je cherchai un pot de tisane à jeter à la gueule bronzée du coquin, mais il se sauvait déjà,

Hang

stupéfait de sa besogne, et on ne le revit plus. Pour comble d'agrément, Cudane et son aide traversaient la salle à cette minute avec leur machine. L'estimable électricien se retourna au bruit, s'informa de la cause et m'affirma qu'il était urgent, une nouvelle lésion venant de se produire, d'en annihiler aussitôt l'effet par quelques décharges de sa boîte à étincelles. Je m'y refusai doucement. Il insista : je m'obstinai. Il se fâcha et me menaca de me mettre à la porte, si je ne me prêtais à sa fantaisie. Le passage du courant ne sit qu'augmenter mon angoisse. Jamais je n'ai mâché la haine comme à cette minute, devant la tête plate, la barbe plate, les cheveux plats de Cudane, son front surtout, galet bas et obtus, où il n'y avait place pour rien que de vil. Si l'électricité n'est pas un vain mot, de moi vers lui glissaient sans doute des effluves, car, m'ayant regardé de son œil vitreux, il jugea l'expérience suffisante et partit avec son aide et son appareil; quelques secondes de plus et je lui sautais à la gorge.

J'étais désespéré. Jaury ne me cacha point qu'à mon entorse avait succédé une luxation compliquée de fracture d'un os du pied. Je pleurais de rage. Il me consolait: « Ne vous lamentez pas. On pourra peut-être agir vite. Je parlerai au patron demain matin. » Je me perdais à un horizon infini de misères. Jamais, pensais-je, je ne sortirai des griffes de l'hôpital Typhus. Jamais je ne reverrai mon pays ni les miens. On va m'emporter dans la salle d'opérations, d'où je reviendrai mourant, et puis on me déchiquetera dans des bocaux, comme les autres, et que suis-je d'ailleurs de plus qu'eux! Je regrettais Alfred, la barbe rousse, mes éphémères compagnons. J'étais isolé, je ne connaissais plus personne; chacun avait des douleurs et des appréhensions trop vives pour s'intéresser aux miennes. J'eus recours au grand remède, la prière. Mais je suis superstitieux et il me semblait que d'ici, de ce lieu d'iniquités et de désolation, elle ne pouvait monter vers le ciel. Je la voyais s'arrêtant au plafond de la

salle et retombant par phrases brisées, inefficaces, sur ces lits mornes, ces rideaux pâles, toute cette blanche surface désespérée.

Jaury exposa mon cas à Malasvon. Le maître me saisit le pied, écarta les orteils, plia les chevilles, percuta le talon, et sa bouche prit tout à coup une expression hautaine : « Mais dites donc, Tismet, il devient intéressant, celui-ci. - Puis, quand son beau disciple m'eut à son tour examiné, en souriant de ses lèvres roses : - Messieurs, le numéro quatorze, simple entorse, est devenu, par suite d'une imprudence, - le terme me fit bondir, - une magnifique luxation sous-astragalienne avec fracture double de l'astragale, arrachement probable d'un ou deux ligaments. Je suis d'autant plus heureux de cette circonstance que, dans mon débat actuel avec notre collègue Dabaisse, celui-ci prétend ces malades inopérables. Je lui prouverai le contraire, pas plus tard que mardi. Je me propose, messieurs, de commencer par une large incision courbe sur le dos du pied et d'un bord à l'autre, puis, arrivé sur l'article, je l'ouvrirai, je ruginerai au besoin les parties scrofuleuses, car ce bonhomme doit être un scrofuleux, comme la plupart des étrangers. Peut-être enlèverai-je le calcanéum et l'astragale par la méthode malasvonienne, ma méthode, messieurs, sur laquelle on vous donnera quelques renseignements complémentaires. -Cependant Tismet ricanait en arrière, prétendant que cette méthode était de lui. - Peut-être n'enlèverai-je rien du tout, car un pied est comparable à une pendule, et il faut l'avoir démonté pour savoir ce qu'il y a de détraqué dedans. » Malasvon prolongea son discours par des détails opératoires qui me donnaient la chair de poule. Un médecin exotique lui vantant un autre procèdé, une discussion sans fin s'engagea. Le maître dessinait, de son large index, sur mon pied des incisions hypothétiques; son adversaire obstiné y traçait des lignes au crayon bleu. Je crus qu'ils allaient me découper séance tenante.

3/2-

lospon

-

Whent to Riging

Jusqu'au mardi, je ne vécus pas. Il me semblait à la fois que les heures marchaient trop vite et que celle qui me libérerait de mes terreurs ne sonnerait jamais. Ballotté ainsi entre la crainte et l'espérance, j'interrogeais fièvreusement la surveillante, la petite Marie, les infirmiers, Prunet et Jaury sur la gravité de mon cas, la durée possible de ma convalescence.

Enfin, le fameux jour arriva. Je me réveillai à l'aube. On entendait de près et de loin des malades s'étirer, bailler et geindre. Dehors, l'aigre cri d'un cog me ramena à des époques passées et m'attendrit davantage sur mon sort. J'eus, à cette seconde, une impression de langueur infinie, presque la béatitude du martyre. Environné d'hostilités et d'indifférence, destiné à un immonde gachis et de la constitution de la constitucion de la constitution de la consti peut-être à la mort, moi, Félix Canelon, je sentis mon angoisse s'évanouir comme un amas de brume, alors que le soleil est proche et réchausse déjà l'horizon. Mon astre, ce fut une plénitude de cœur, une sérénité qui me sit envisager les pires tourments d'un œil calme : « Que ce qui doit être soit; tout est bien, et le mal n'est qu'un acheminement vers le mieux. » J'observais mes voisins, la salle, la surveillante occupée aux premiers pansements, le veilleur mouchant un rat de cave de ses gros doigts huileux. Des pensées de rachat, de sacrifice, de rédemption par les larmes et les tortures me traversaient l'ame en tièdes tourbillons, v laissaient un angélique sillage. Pendant quelques minutes, dans cette pièce puante, lourde de plaintes, à la lueur clignotante du jour levant, et tandis que le poêle ronflait, j'ai été un saint, j'ai eu la grâce.

Quand l'interne vint me chercher, cet état merveilleux persistait; mais le fait de me redresser, de me laver le pied au savon, de passer une culotte, des chaussettes et de m'étendre sur un brancard changea mes dispositions; je redevins le Félix ordinaire, effaré de ce qu'il allait subir.

vestibules, nous franchimes une porte basse; je crus que j'entrais dans un théâtre : au niveau de mes yeux, une La barrière circulaire; au delà, des gradins sur lesquels se pressait une foule grouillante qui me fit l'effet d'un seul visage, atroce et grimaçant. De mon côté, et en deçà de la séparation, Malasvon, Tismet et leurs aides me semblaient minuscules, parce que j'étais très bas, et se tenaient debout près d'une table chargée d'instruments brillants et bizarres. D'emblée mes regards allèrent à cette table et s'y attachèrent ... Y en a-t-il des couteaux de toutes les formes, de tous les éclairs, de toutes les dimensions, et des pinces, et plus loin, dans un bassin, des éponges libres ou emmanchées, des boules d'ouate! Voici des figures connues : l'infirmier, la surveillante, même la petite Marie qui ne fait pas attention à moi. Cela sent le phénol et la rose. Quelle est donc cette machine qui pulvérise là-bas une pluie fine en grésillant? Je vois d'autres brancards ; sur eux, couchés dans des poses d'abandon ou de souffrance, des malades que je connais, puis d'autres que j'ignore, puis des femmes. Combien sommes-nous? Une armée de brancards... Je crois utile, pour me porter bonheur, de faire plusieurs fois des choses machinales. Je regarde à nouveau l'assistance, relief confus de têtes et de corps. Quelqu'un va parler, puisque tout le monde tire des carnets ou froisse des feuilles de papier blanc. Les crayons montent aux lèvres. Quelle multitude! Et je vais avoir le pied nu en public! Il y a de mauvaises faces, des yeux terribles; ils guettent le sang; chacun attend l'heure rouge. La pendule carrée dans le coin, là-bas, ricane : le sang, le sang, le sang. C'est pour lui tous ces baquets! Je me rappelle mon pays à la Noël; on va égorger un porc. Le jour livide entre furtivement, maître des reflets durs, implacables ...

Quelqu'un parle; c'est Malasvon; les crayons courent et les cous sont tendus; des mains appuyées; d'autres se font des signes. J'écoute le maître : il va peut-être proférer un grand cri de pitié; mais non; toujours des syllabes grasses, et la face impassible aux larges favoris : la lourde machoire! « Messieurs, nous devons aujourd'hui couper deux cuisses, enlever un utérus, le cureter, puis le remettre; extirper une tumeur de l'aisselle, un cochonome quelconque, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dur comme du chien. - Tismet et les élèves rient en arrière; on a souri dans l'auditoire. — Nous supprimerons les ganglions malades, les suspects, et même les sains, lesquels sont quelquefois suspects. Nous prolongerons l'incision de l'aisselle à l'abdomen et nous scruterons le pli de l'aine. Nous opérerons, par notre méthode malasvonienne, une luxation sous-astragalienne avec fracture de l'astragale probablement double: nous verrons si le sujet n'est pas scrofuleux, ce qui est vraisemblable, car il est étranger. » — C'est moi cet étranger, et plus que jamais, car tout me semble nouveau; ceux que je connais n'ont pas aujourd'hui le même visage, les mêmes gestes. Tout est élargi, tout frissonne. Je vois Malasvon changé, puissant, dominateur. Il est en habit et gilet blanc avec une grosse chaîne à breloques. Un petit morceau de craie à la main, il regarde vers son tableau noir, comme s'il allait écrire; pourtant il n'écrit pas. Les outils reluisent toujours, paraissent rire à leur ouvrier... \( \) Les grosses tumeurs, messieurs, je vous les ferai passer; les petites, vous viendrez les voir. Pour débuter, nous extrairons du larynx d'un jeune homme une pièce de dix sous qu'il y introduisit par mégarde; enfin nous trépanerons un agent de police victime de son audace, nous réséquerons un rein à un adulte, trois côtes à un manœuvre et la vésicule biliaire à une femme qui maigrit sans discontinuer. Je vais vous la montrer tout de suite. Levez-vous, madame. »

D'un brancard près de moi surgit un squelette en camisole blanche. Les yeux sont si loin qu'on ne les voit plus; le corps et les mains tremblent. Le jupon noir glisse sur l'absence de hanches. La petite Marie le rattache. Un peu de brouhaha. Bruit de cuvettes entre-choquées. On s'agite dans l'hémicycle. On passe vite entre nous... Jaury me tapote le front; tout le monde se lave les mains, surtout Malasvon dont les gros doigts craquent, tandis que la surveillante verse dessus un filet d'eau. J'entends la pendule, le pulvérisateur, des voix qui chuchotent à la hâte, ... puis un ronslement, une sorte de sifflet. C'est l'homme qui a avalé la pièce et qui étousse. On commence par lui. Une poulie descend du plafond, s'éclaire d'une lueur soudaine; l'électricité grésille. Malasvon saisit la gorge de l'étranglé que les élèves maintiennent... Un éclair de bistouri... La lampe se balance au bout de son fil; on l'approche du cou : « ... Pince... Éponge... Une autre pince... » Ces mots, on se les passe aussi vite que l'objet qui disparaît entre les phalanges robustes de Malasvon. Un gargouillement, comme de bulles d'air et de liquide. Le maître sort victorieux, au bout de sa pince, une pièce rouge : « Voilà, messieurs! » On applaudit... « A une autre... A une autre... Le numéro suivant... Non, pas celle-là... » On tourne tous les brancards dans le même sens. Je vois les têtes de mes camarades d'angoisse. Elles sont terribles. Les yeux dilatés fixent l'autel du supplice, la table, où l'on empile en ce moment d'épais coussins de cuir que l'on tapote et recouvre de linceuls blancs... Les dents claquent... J'entends leurs castagnettes. Je raidis mes muscles... On me souffle : « N'ayez pas peur. » Si, j'ai peur... Il y a une bousculade dans l'amphithéâtre; on descend pour mieux voir. On se presse. « Assis! chapeau! assis! » Au moins, maintenant, je ne les vois plus, ces assistants assoiffés de meurtre! Je leur tourne le dos. Mais je vois l'opérée, qui s'assied en pleurant, puis se couche sur la table. Comme elle parait petite! Malasvon domine tout ce monde. Une autre machine descend du plafond. On l'applique sur le visage de la femme qui se débat. Une terrible odeur se répand, pénétrante, entêtante, vireuse : le chloroforme! La patiente ne remue plus, mais elle rale et murmure : « Mais si... mais si... Lâchez-moi... Mon

foli-

-17

Sogal

chéri... Bonsoir... Bé... Bé... Bé... Gueu... gueu... » Horreur, un jet de sang a jailli sur ma face! Je voudrais me sauver. Je ne le puis. Je suis prisonnier du brancard! ... Chacun s'effare! Qu'y a-t-il donc? On emporte la victime inerte et sanglante, couverte de pinces qui s'entrechoquent sinistres : « C'est un malheur, messieurs, c'est un malheur heureusement très rare. » Et Malasvon, superbe dans son gilet, son habit, la tête droite, éponge son front où perle la sueur. Tismet lui passe des compresses. Il a mis son lorgnon: il est très beau, très digne, Tismet... « A une autre... A l'autre » ... Cela continue ; c'est un vertige, un tourbillon: l'odeur du chloroforme, l'électricité, les haleines des assistants, l'acide phénique, les murmures et les ordres : « Pince... Éponge... Bistouri... Sonde cannelée... Lponge... Pince... > Oh, les lamentations égarées des malades! « A une autre... La tumeur... vite... » La pendule même semble pressée. La voix de Malasvon, obstinée, rauque d'effort : « Ah, messieurs, elle résiste... Mais nous l'aurons. » Un han furieux : « La voilà! Examinez. Faites passer. » Une boule de chair sanglante voltige. Applaudissements.

de moi comme l'idee que je serai malheureux. Ah! le délicieux, le profond parfum des pommes, et que je trouve de beaux mots pour l'exprimer, des mots qui montent en vibrant, comme des flèches de cristal, vers ce ciel admirable et limpide! Tiens! Une bête m'a piqué le pied! J'entends derrière les arbres une foule lointaine... loin... taine... Accord étrange! Syllabes sonores, évocatrices! Je secouerai cet insecte sur ma cheville... loin... taine... taine... La foule se rapproche. Je distingue des voix. Une crie : « Pince sur la pédieuse! Pince! » Mes parents ont disparu. J'ai l'àme maussade, le pied broyé par un étau. Toutes ces pommes étaient pourries. Elles me donnent envie de vomir. Eh, mais... Est-ce une armée qui passe, ce vacarme? Je suis si faible. Mon mal de cœur augmente. Ils vont me prendre, me jeter par terre... On me saisit et m'emporte... Comment et pourquoi?

Je suis revenu lentement à la conscience dans mon lit quatorze de la salle Vélàqui, la surveillante auprès de moi, et, tandis qu'ils me pansent le pied, Jaury et Prunet me félicitent de ma bonne tenue : « Mais vous en avez dégoisé des histoires! Ah! vous avez bien traité Cudane et Tabard. Vous rèviez donc d'eux tout le temps? » Je ne

répondais rien, encore hébété de chloroforme.

Pansement et souffrance durèrent une quinzaine de jours. A chaque visite, le maître ou Tismet soulevait ma couverture et, sans dérouler les bandes, devant mon pied emmailloté comme un marmot, faisait un long discours sur les beautés de l'opération malasvonienne. Je devenais l'enfant gâté du service. On me prêtait une foule de livres. Ceux-ci m'ennuyaient. Ils ne traitaient que de science. Ils analysaient tout froidement et lourdement. Comme j'en faisais l'observation au petit Prunet, il se mit à rire : « Et de quoi voulez-vous donc que parlent les auteurs? Monsieur désirerait des légendes dorées, des catéchismes,

des évangiles. Monsieur regrette les histoires qui excitent et dégradent l'imagination. Mais, Canelon, c'est la beauté des Morticoles d'avoir banni un idéalisme vague et tout ramené à des notions nettes. Ces ouvrages de la bibliothèque sont aussi ceux qu'on donne aux enfants. Au lieu de fables et de contes à dormir debout, on leur i culque . . . des principes de botanique, physique et chimie. Qu'est-ce que le gaz d'éclairage? Comment s'extrait la houille? Histoire de la machine à rapeur. Voilà les plus belles anecdoctes. > Tout cela me paraissait ridicule et vain, capable d'augmenter la commodité, mais aussi le malheur. « C'est, pensais-je, l'histoire de mon pied. Malasvon me le découpe pour le guérir au nom de la science, mais Tabard me l'avait démoli au nom de la science. Le mieux eût été de le laisser tranquille. Ces gens-là se plaisent à contrarier la nature, et, ensuite, à parer ses coups. Ainsi leur gaz, électricité, vapeur, etc., accablent d'accidents ceux qui les manœuvrent, les triturent. Leur entretien détraque à jamais la santé d'une multitude d'ouvriers qui donnent leur vie à ces besognes ingrates. Cependant les Morticoles se préoccupent d'étudier les maux qu'ils ont causés et de panser les plaies physiques. Le plus souvent ils les empirent. Quant aux plaies morales, au dégoût, à la révolte, à la haine, ils ne s'en soucient point, tous abrutis qu'ils sont de matérialisme. »

On savait que j'étais chrétien et tout le monde me plaisantait. Moi, je répondais à Jaury et aux autres : « Ne voyez-vous pas que vous avez aussi vos idoles, vos belles inventions de téléphones, télégraphes, systèmes d'égouts que vous m'exposez avec tant d'orgueil, et croyez-vous que ces idoles ne dévorent pas une masse de chair humaine dans les petits sacrifices journaliers nécessités par leur entretien, l'épuisement des porto-monnaie indispensable à la formation des syndicats, comités d'actionnaires, et dans les gros sacrifices périodiques appelés catastrophes? Ne croyez-vous pas que ce progrès, dont vous avez plein

la bouche et qui n'existe que dans vos rèves, est la plus forte chimère à trompe d'éléphant, ventre de léopard et pieds fourchus devant laquelle les hommes se soient agenouillés? Une seule chose progresse, votre orgueil monstrueux, source de votre misère passée, présente et future et qui vous mènera à votre perte. » Ces discussions, ces prédictions, amusaient mes interlocuteurs. Misnard et d'autres venaient de la salle de garde avec Jaury, pour stimuler mon ardeur oratoire. J'étais flatté de leur entendre dire : « Canelon est intelligent, mais rempli de préjugés absurdes. »

Je commençais à pouvoir me lever, bien que gardant encore mon bandage, et je marchais passablement, appuyé sur une canne. Je désirais me rendre utile autant que gagner un petit salaire, car, jusqu'ici, j'avais vécu aux frais du Secours universel et je ne voyais pas approcher sans terreur le moment où je rôderais, absolument dénué de ressources, dans la sinistre cité des Morticoles. La surveillante me proposa d'entrer comme aide à la salle des morts. J'acceptai par nécessité et par une curiosité malsaine. J'avais tant entendu parler de ces autopsies! Elles me semblaient l'aboutissant et la raison d'être de cet immense système hospitalier que je voyais fonctionner par morceaux. Les médecins et les étudiants les citaient avec allégresse, les malades avec terreur. Pour la plupart de ceux-ci, elles étaient le bout de l'avenue, le cul-de-sac de leur destin. J'allais pénétrer à mon tour dans ce sanctuaire.

Par un temps de blanche giboulée je commençai mon nouveau service. Depuis deux mois je végétais à l'hôpital grâce aux zèles combinés de Tabard, des Rastas, de Cudane et de Malasvon. L'hiver se prolonge, chez les Morticoles, le plus grande partie de l'année. Ils ont banni la joie même de la nature. On venait de m'ôter mon pansement. J'avais, en place de ma capote, un pantalon de gros

7.

drap bleu, un gilet et une veste semblables, un tablier grisatre et une casquette sur laquelle scintillaient ces mots: HOPITAL TYPHUS. Les malades, la petite Marie, la surveillante s'étaient fort réjouis de mon accoutrement.

Je sortis de la salle Vélàqui avec bonheur, mais non définitivement, car je devais continuer à y coucher et à y prendre mes repas. Je revis la longue suite d'arceaux, les escaliers, les retentissants vestibules de ce palais du Mal. M'abritant de mon tablier, je traversai au pas de course les maigres jardins détrempés par une pluie cinglante mélée de neige et de boue. Le ciel n'était qu'une bataille de nuages boursousés et hagards qui se poursuivaient avec une rapidité esfrayante. On m'avait indiqué la route. Après les jardins, une cour Malasvon, entièrement dallée, que l'averse faisait reluire. Je contournai le bâtiment Charmide, j'enfilai deux ou trois ruelles à nom bizarre et j'arrivai ensin à une sorte de boyau entre deux pavillons, étroit, sombre et insect. Sur une porte basse, je lus : Service des autopsies. Je franchis le seuil satal.

Dans la première pièce, il n'y avait rien que des chapeaux et des pardessus. La seconde était une vaste salle déserte de vivants, mais peuplée de cercueils, la plupart découverts. où l'on voyait les corps, les maigres, les lamentables corps, les os serrés sous la peau sèche, les visages raidis, contractés comme par une attention posthume. Une frigidité contagieuse me glaçait le sang, me figeait d'horreur. Aux poignets des bras étiques, où saillaient les cordes des muscles, étaient suspendues des étiquettes par une courte ficelle grasse. Là je lus des noms par lesquels on nommait ces êtres qui marchaient, qui parlaient, qui pensaient comme moi et comme tant d'autres avant et après eux. Cadavres maintenant, ils avaient, accrochés à leurs mains, ces signes qui semblent appartenir à l'individu, le mettre à part des autres, le dissérencier, ces signes où nous voyons la destinée, qu'on a répétés dans l'amour, dans la haine

et dans la terreur, que nos parents nous ont appris, que nous avons tracés sur des feuilles volantes et dans les actes solennels de la vie, qu'on grave sur les tombeaux des riches, ces signes auxquels adhère la poussière de la gloire et qui sont si caducs, si loin de nous, si peu nôtres qu'il faut les attacher avec des ficelles, car on ne les reconnaît plus. Je regardais attentivement ces morts nombreux et parallèles, séparés par des cloisons de toile blanche, couchés comme dans des lits étroits, bien appliqués contre le sol et vaincus par la pesanteur : il y avait des pauvresses, aux seins flasques et disparus, car la mamelle est encore un luxe. Voilà toute la merveille de la joie voluptueuse serrée, telle une charogne, par une caisse de bois stricte. Pourquoi ces ventres flétris et ratatines avaient-ils enfanté dans la misère et le froid, par des nuits plus noires qu'il ne faut, des êtres voués eux-mêmes à se perpétuer, la misère créant l'alcool, l'alcool le vice. le vice le crime, et le crime désolant la race? Et peut-être de ces ventres pitoyables, tables froides du plus maigre festin d'amour, était sorti l'être sublime, fait de misère, de froid, d'alcool, de crime et de vice, mais par là capable de comprendre sa race, de tout transformer en splendeur et de prêter des ailes aux choses basses, l'être indispensable et nécessaire qui soulève un monde trop plat, donne aux malheureux l'héroïsme, rattache les noms sur les visages, ruine le frêle bâtiment d'une science abjecte ...

... Et, à côté des femmes, je vis des enfants, lamentables échecs du destin, avortements d'après la naissance, petites dépouilles massacrées, dont les membres grêles portaient encore les traces furieuses d'une courte vie. Auprès d'eux, les hommes, dont l'attribut est la force, et qui furent toujours si faibles, les pauvres hommes sans muscles, creusés partout où l'on doit être gras, et lapidés par le malheur. O corps exposés sans pudeur aux outrages de l'air, sur qui, à travers les planches disjointes, tomberont sans cesse la neige et la grêle et les giboulées du cude hiver!

Dans cette allée blême, plantée de cercueils, je restais donc stupide et morne, quand une voix grossière, éclatante, m'expulsa de ma rêverie: « Qu'est-ce que vous foutez sur vos deux pieds, comme un héron, au lieu de travailler? Si vous commencez comme ça! » C'était Trouillot, le garçon principal d'autopsie, être immonde, face empourprée de l'alcool dont il remplissait chaque jour sa crapuleuse bedaine, grisonnant déjà, presque un vieillard, corps rompu à la même besogne funèbre depuis plus de vingt ans, corps de colosse porté par des jambes courtes, d'aspect démoniaque. Il passait pour savoir autant d'anatomie que les meilleurs chirurgiens. Ses mains noueuses étaient énormes et il cassait en deux d'un coup de poing la colonne vertébrale d'un sujet.

Je crois que, quand il m'apostropha ainsi, me rappela à l'horreur réelle, je l'aurais volontiers étranglé. Il fallut pourtant lui obéir. Il m'ordonna de l'aider au transport d'un cadavre. Je pris par les bras, dans un cercueil, celui qu'il prit par les pieds, un être maigre du haut, mais exceptionnellement ventru. Hélas, le contact de cette chair dure, sous la peau flasque et froide, la tête qui se balance au hasard des chocs et des secousses! Nous entrâmes dans une autre salle très claire. Au-dessous de quatre tables de marbre, le plancher se creusait de rigoles; sur elles étaient des billots graisseux et une caisse d'instruments rouillés. Nous déposâmes notre charge accablante, et le corps, sur le marbre, fit un bruit mat et mou.

Un chef de service entra, suivi de ses élèves qui riaient, plaisantaient, s'envoyaient, à cause du froid, d'énormes bourrades dans le dos. Il s'appelait Avigdeuse, ce médecin, rival en pose et en beauté du chirurgien Tismet de l'Ancre: bien planté, brun, hardi, armé d'une barbe en pointe taillée avec soin et d'yeux cruels, des yeux de forban qui simulaient la douceur et qu'il masquait d'un lorgnon sans

cesse tripoté par une main nerveuse, portant beau, parlant haut d'une voix saccadée et cassante, issue de deux lèvres rouges, telles que suceuses d'une plaie saignante. D'emblée il palpa le cadavre de ses doigts insouciants, fuselés et poilus et conta une joyeuse anecdote : « Cette dame lui avait dit. Il avait répondu ... Et alors ... » Sous-entendus, réticences, finesse, caresse négligente au ventre proéminent devant lui. Quand il eut achevé ; « C'est bien lui, n'est-ce pas, Trouillot, notre numéro onze de la salle Avigdeuse? - Il était fier, le cabotin, que sa salle portat

son nom. - Donc, préparez ma boîte. »

/ Je pris la caisse d'instruments et la calai sur la table entre les pieds crispés du mort. Avigdeuse choisissait un couteau, quand un gnôme rubicond, à barbiche blanche et à cheveux gris envahissant une tête de fouine, entra précipitamment. Le docteur dit à son interne : « Commencez, mon cher, pendant que je parle à Cloaquol. » Le nouveau venu, une sommité, faisait partie de toutes les assemblées politiques et médicales et dirigeait un organe important, le Tibia brisé. Il possédait à fond, ce Cloaquol, l'esprit de la cité, bas et cynique, intolérant, sectaire et dur. Il roulait les r, ricanait, sautillait sur ses jambes minces, racontant vivement à Avigdeuse ses démêlés avec Crudanet, cette canaille, cet imbécile, car les médecins ne se ménagent guère et se traitent mutuellement comme je les traitais dans la citadelle de mon mépris. L'interne, immobile, son couteau à la main, et toute l'assistance écoutaient le colloque avec une curiosité souriante. Cloaquol, autant que je le compris, priait son collègue de refuser à un important concours un élève de Crudanet, faute de quoi lui, Cloaquol, insérerait une plainte retentissante dans son journal, interpellerait au besoin à l'Assemblée. Son interlocuteur le fixait d'un froid regard, semblait se ménager. Toutefois, il lui donna de bonnes espérances, et l'autre, sûr du succès, s'écria : « Comment, papa Trouillot, toujours nécrophage! Songez, messieurs, que, quand

j'étais interne dans le service de mon vénéré maître Labroche, Trouillot fonctionnait déjà; mais que je ne vous dérange pas. Travaillez. Au revoir! »

Il roula vers la sortie. L'interne, d'une incision rapide, mena le couteau de la gorge au bas de l'abdomen. Un flot de liquide jaune jaillit du ventre gras et coula des rigoles de la table sur le plancher avec un glouglou hideux. Mon être se souleva de dégoût. Ce fut pire quand, agrandissant l'ouverture et rompant les côtes à l'aide de forts ciseaux, l'opérateur retira un à un les organes de cette cavité misérable. Je vis le rouge et bulleux poumon, le cœur onctueux et rond, le foie qui s'étale comme un dôme brun et la rate sombre, ferme dans sa capsule. Avigdeuse, d'un air distrait, saisissait chaque organe, le comprimait, le palpait, esquissait une plaisanterie. Il grattait le poumon, incisait le foie, et promenait un bistouri à la surface, entrait ses doigts dans les cavités du cœur, mais sans enthousiasme, avec une moue maussade, soit qu'il eût hâte d'avoir fini, soit qu'il eût peur de tacher, malgré le tablier protecteur, sa redingote à revers de soie. Trouillot me surveillait, m'apprenait à vider le seau, à éponger la table. Quand on déroula l'intestin comme un monstrueux serpent, j'eus une brusque secousse et me cramponnai à une chaise pour ne pas tomber. Cette défaillance passa inaperçue; je devais, hélas, m'aguerrir.

Car, maintenant encore, je m'effare du contagieux esprit d'habitude qui explique, chez les Morticoles, tant de stupres et de forfaits. Au bout de quelques jours, j'avais pris mon parti de cet affreux métier. J'aidais Trouillot dans ses besognes les plus répugnantes. Il apportait en cachette des bouteilles de vin, volées à l'économat, que nous buvions entre deux cercueils. Bientôt ceux-ci perdaient leur signification. L'alcool les animait. Ils devenaient une assemblée de camarades, un peu silencieux, un peu raides, mais attentifs à nos ébats. Trouillot se levait, oscillant sur ses jambes molles et torses, et entonnait une de ses mul-

tiples complaintes, où il n'était question que de maladie et de misère. Je l'accompagnais au refrain. Parfois nous roulions sur les dalles froides et cuvions de longues heures notre ivresse. Je vis défiler, dans ces salles d'autopsie, un grand nombre de médecins. De temps à autre, Cudane, muni de sa machine et suivi de son aide, venait me demander un cadavre. J'évoque l'éternel brumeux crépuscule d'hiver, l'électricien penché sur un torse noir, Trouillot tenant une grosse lampe. J'entends la pluie au dehors. Je songe à la vinasse passée, à celle qui va venir... Ainsi je me plongeais dans une dégoûtante torpeur.

J'en fus tiré violemment. Une après-midi que, plus souls que de coutume, nous ronflions, Trouillot et moi, vautrés l'un en face de l'autre, on frappa l'huis d'un poing rude. Nous ouvrimes en grommelant à une civière entre deux infirmiers. C'était la besogne habituelle et que nous menions rondement; mais, cette fois, l'aspect du cadavre, le large nez, les anneaux d'or aux oreilles, tout ce petit système de mémoire me fit tressaillir. Je regardai le nom attaché au poignet : Magaduque, étranger, avec une physionomie si stupéfaite que Trouillot éclata de rire : « Eh bien, Félix! la bidoche te fait trouver mal aujourd'hui! » Mais je ne répondis qu'à moi-même. Magaduque, c'était un de mes compagnons. Sa maison touchait à la mienne. Il était bon, affectueux et chantait sur notre navire de jolis airs bien rythmės. Lointain Magaduque de mon enfance, de mes promenades, des horizons clairs! Baigné dans le doux brouillard du souvenir, je regardais cet infortuné semé par Dieu au même rugueux sillon que moi. Comme il avait rapetissé! Jadis on l'appelait le grand Magaduque. Avait-il souffert, pensé aux autres, à son village ?...

C'est l'amour qui crée les êtres. Sans lui les humains ne sont que poussière. Mais lui rend cette cendre vivace, fait d'une crête de mur une forêt, d'une anfractuosité de roche un jardin et d'un coin de terre un paradis. Je le vis

ofer of

Han-

bien pour Magaduque. A la longue, tous ces docteurs, grands, gros, maigres, larges, étroits, noirs, blancs, poseurs, ricaneurs, raconteurs d'histoires, faiseurs de bons mots, à langues aussi vives que leurs bistouris, ou silencieux comme des dalles, ou fluents comme le sang et le pus, tous ces Morticoles morticolisés m'étaient devenus indifférents. Quand ils dépeçaient un cadavre, je jetais sans souci pêle-mêle dans le seau ce qui fut jadis la vie, le gâteau blanc du cerveau, la moelle fine et courte comme une vipère. Mais quand, le lendemain, Trouillot m'ordonna de mettre Magaduque sur une table, je sortis pour éviter un malheur.

J'errai à travers les ruelles infectes qui avoisinaient la salle d'autopsie. Je ne sentais pas la pluie me ruisseler dans le dos et sur la poitrine. Je me jugeais aussi vil et dégradé qu'un assassin: j'étais un lache meurtrier de cadavres, un Trouillot, une bête de cimetière rampante, un cancrelat gluant du gras des morts. J'eus envie de m'enfuir de l'hôpital, d'aller me jeter à la mer. Mais comment sortir de ce labyrinthe? Je m'agenouillai dans la boue. Un arbre noir dans la rafale agitait devant moi ses branches désespérées et son âme me parut concorder à la mienne. Je priai avec ferveur; j'interprétai mes souffrances, mes hontes en épreuves. M'adressant à Dieu, je dépouillai le Canelon insouciant... Quand je me relevai, j'eus l'impression de dix ans gagnés en quelques secondes, et pris, réconforté, le chemin de la salle Vélâqui.

## CHAPITRE IV

Mon ignoble métier, qui faisait de moi un salarié de l'hôpital, m'avait enlevé mes relations avec les malades. dont je devenais le bourreau posthume. D'ailleurs, le plus souvent je rentrais tard et j'avais des cauchemars affreux d'où me tirait la main brutale du veilleur. Je ne connaissais donc point les hôtes changeants des lits contigus, successeurs de la barbe rousse et d'Alfred. Je remarquai à peine un corps enfoui à ma gauche dans ses draps, qui respirait difficilement et suait à grosses gouttes. Au réveil. je trouvai une lettre indignée de Trouillot qui me reprochait ma paresse. Je lui répondis que je ne voulais plus l'assister, que je renonçais à ma fonction, et j'écrivis dans le même sens au directeur, ajoutant que dans quelques jours, d'après l'assurance de l'interne, mon pied serait parfaitement remis. Le directeur me fit savoir qu'il acceptait ma démission de garçon d'autopsie, mais que je ne quitterais l'hôpital que sur décision expresse du docteur Malasvon. En attendant, vu qu'on était content de moi, je pouvais devenir garçon de salle, à la solde ordinaire des infirmiers, comme l'est actuellement votre compatriote Trub, ajoutait la lettre.

Trub encore en vie! La joie de cette nouvelle me fit oublier tout. Trub, le préféré du capitaine Sanot, était un délicieux garçon, mince, court sur pattes, à la figure fripée et maline, aux cheveux collés comme s'il sortait de

l'eau, agile et spirituel plus qu'un singe, possesseur d'une infinité d'histoires drôlatiques ou touchantes, maître de lui dans les situations périlleuses. On ne lui savait qu'un défaut : l'amour effréné des cravates voyantes. Avec quelle 🤞 allégresse je le serrerais dans mes bras! Mes transports furent interrompus par les imprécations de Jaury, lequel s'apercevait que mon voisin de gauche était atteint d'une rougeole et qu'on l'avait par mégarde placé dans un service de chirurgie qu'il risquait de contagionner. Le malheureux tremblait la fièvre. La nuit précédente, il m'avait demandé à boire cinq fois et je croyais que l'eau tombait dans du feu, tant sa bouche, aux lèvres sèches, me grillait la main quand il me l'embrassa par reconnaissance. Le directeur vint, pontifiant et solennel. Il menaça de renvoyer tout le personnel de la salle et décida que cet épouvantail serait immédiatement transféré à l'hôpital des Contages, sorte de léproserie où les Morticoles expédient les maladies épidémiques. Là, elles se joignent les unes aux autres par les greffes les plus intéressantes. Le coupable fut tiré de ses draps, grelottant, et embarqué sur une civière.

Le soir même, j'étais pris de nausées et tout larmoyant; le lendemain j'avais la fièvre et Jaury, à la contre-visite, me diagnostiqua une bonne rougeole que je devais à mon aimable voisin. Il me montra, dans une petite glace, ma face empourprée, mes yeux et mon nez gonfiés d'eau. Je le suppliai de ne pas m'envoyer à l'hôpital des Contages. L'horreur de ma situation m'apparaissait dans sa splendeur, rythmée par le battement plus vif de mes artères. L'interne fut touché. Il me promit de ne parler de rien et de me passer subrepticement au service du docteur Charmide, homme excellent qui me garderait, me soignerait, aurait pitié de moi, me guérirait. J'avais entendu plaisanter l'extrême bonté de Saint Charmide, comme l'appelaient par dérision ses rivaux, désolés d'une situation prépondérante qu'il ne devait, par exception, qu'à son

travail et à son génie. Jaury me promit, en outre, de me recommander à son collègue, l'interne Barbasse.

Je quittai la salle Vélaqui, chaudement enveloppé de convertures, et fus transporté, avec précaution, au lit numéro huit du service de Charmide, à l'autre bout de l'hôpital. Tiède, paisible, d'aspect familial, cette salle Bucolin était petite et bien rangée, aux soins d'une gracieuse surveillante qui souriait en montrant de jolies fossettes. Une merveilleuse atmosphère de bonté dissipait la crainte, laissait voleter l'espérance autour de l'arbre du mal. L'interne Barbasse était un garcon poli et dévoué. Une fraiche tisane m'amena dans la bouche une oasis, au milien des désert sablonneux de la fièvre. Un parfum léger chassait les miasmes. J'avais des draps blancs, du linge bassiné, un bonnet de coton tout neuf. Deux grands paravents m'isolaient de mes voisins, me constituaient une sorte de maisonnette, de domicile, et je m'assoupis dans un bien-être inexprimable.

Le lendemain, je vis l'admirable docteur Charmide à la tête si sérieuse et si bonne et telle qu'on en oublie les traits pour ne se rappeler que l'expression morale d'apaisement, de mansuétude. Lui pour la médecine, Dabaisse pour la chirurgie, voilà les deux phénomènes de compassion que leurs collègues regardent avec envie et stupeur, mais désarmés, car ici la médisance ni la calomnie n'ont de prise. On ne s'imagine pas le sourire divin de Charmide, sa parole voilée, la douceur de la main qu'il impose sur les tempes brûlantes des malades, le repos, la tranquille et sure confiance qui émanent de lui comme une auréole morale. Comme Dabaisse, il croit au même Dieu que moi. Il n'y a chez les Morticoles que deux héros, que deux apôtres et ils sont chrétiens, malgré les sarcasmes. Ils ont appris la commisération, l'indulgence souveraine aux pieds de la croix. O le regard pénétrant de Charmide! Quand il le dirigea vers mon regard, je sentis qu'il me pénétrait l'ame. Il m'interrogea sur mon passe,

vivement et presque timidement. Il m'assura que cette rougeole serait l'affaire d'une huitaine de jours, si je prenais mes remèdes en conscience: « Ces paravents sont une fragile barrière. Je vous demande de ne pas frayer avec vos voisins; vous leur donneriez votre mal. Je vois un livre sur le lit. Ne lisez pas. Cela fatigue. Restez au chaud et immobile. N'ayez aucune crainte. — Qu'on lui mette une bonne boule aux pieds et, si sa tisane lui déplaît, qu'on la change. Quant à la nourriture, il peut manger ce qu'il voudra. » Ce ton discret, amical et ces gestes exquis glissaient au fond de moi comme des messagers d'amour et de pardon. Qu'il faut peu de chose à l'homme pour guérir les plaies cuisantes de l'homme!

Certes, je mangeai ce que je voulus! J'appris bientôt que le docteur Charmide, révolté par les déprédations du Secours universel, payait de sa propre hourse les suppléments alimentaires. Le lait devenait-il rare : « Qu'on s'en procure et du meilleur, » disait le chef à la surveillante. On me donna, le premier jour, une côtelette sur de la purée, des haricots verts exquis et une demi-bouteille de vin qui me réchauffa mieux que la boule. J'aurais voulu me dévouer pour ce céleste docteur, lui montrer que je l'aimais et le vénérais de toute la haine amassée contre ses collègues. Suivant ses ordres à la lettre, je n'adressai même pas la parole aux malades, mais j'écoutais leurs conversations masquées, et mes paravents épais et creux me devenaient des caisses de résonance. Ces propos achevèrent de m'édifier : dans tous les tons de voix, aigus ou graves, ou voilés par le mal, chuchotés presque et d'autant plus doux et discrets, ils célébraient la bonté inépuisable de Charmide. Aux uns, il avait changé trois fois de suite un remède dont ils se dégoûtaient; aux autres, il avait remis de l'argent en cachette. Un vieux bonhomme, chevrotant et toussant, racontait que d'anciens rhumatismes noueux le ramenaient sans cesse au service. Une fois Charmide lui avait dit tout bas et quand le monde était parti : « Vous avez tort, mon brave papa, vous prenez la place d'un autre plus malade. » Ce juste reproche avait été au cœur du vieillard. Il en avait pleuré la nuit, ajoutait-il, et il ne serait plus revenu s'il ne s'était senti de l'eau dans la poitrine. Un organe éraillé (à quelle tête singulière pouvait-il appartenir?), mêlé d'argot et de jurons, déclarait que : « Comme bon bougre, le docteur n'a pas son pareil. Quand il fait froid et qu'on va chez lui, il vous allonge des pièces de quarante sous. » A tous, ce consolateur avait dit la parole décisive qui apaise et nourrit le cœur, ouvre les écluses de la reconnaissance. Malgré le petit peu de fièvre qui m'animait, j'étais attendri jusqu'à l'exaltation par ces témoignages frustes et anonymes, ces louanges chantées dans une salle d'hôpital, sous le jour froid et triste de l'hiver.

J'attendais avec impatience la visite matinale de Charmide. Je devinais son approche, et, avant que la porte tremblât, je savais qu'il n'était pas loin. Le maître me prenait la main, la gardait quelque peu dans la sienne, puis la quittait avec une petite tape amicale. Barbasse, son interne, était auprès de lui avec de rares élèves, car ce juste ne favorise personne dans les concours. Parfois il saisissait un des grands cahiers qui servent à la consultation et traçait dessus quelques esquisses au crayon bleu, mais cela d'une manière infiniment discrète.

La radieuse guérison parut. Je pris un bain et mes paravents s'écartèrent. Je connus les habitants de la salle Bucolin. Ce n'étaient plus, comme chez Malasvon, des lésions chirurgicales, des accidents tapageurs, mais bien des maux sourds et cachés. J'admirai le plaisir que les patients ont à s'appesantir sur leurs souffrances. Il leur semble qu'en se racontant ils extériorisent leur infortune. Il y a de l'apostolat dans les infirmités. Certains toussaient périodiquement d'une petite toux sèche qui secouait leurs épaules pointues, si affaiblis qu'ils se soulevaient avec peine par la poignée de bois descendant des traverses.

gard.

Quelquefois ils crachaient un sang rose, et ceci leur donnait une paleur où les flammes de leurs yeux vacillaient. Le timbre parcheminé de leur voix rappelait un jeu de mon pays, où l'on imite le cri du coq avec un morceau de papier.

Charmide les interrogeait sur leurs parents, et, quand les lits étaient voisins, j'entendais distinctement les réponses. Je demandai à Barbasse pourquoi cette question revenait toujours. L'excellent garçon m'expliqua que les maladies des Morticoles sont de véritables personnages. Parasites des humains, parallèles aux humains, elles ont leurs fils chez leurs fils, leurs petits-enfants chez leurs petits-enfants, et ainsi de suite : « Et, dis-je, ne peut-on jamais se soustraire aux conséquences terribles de cette hérédité? - Jamais. Apprenez, Canelon, que le fils d'un fou est un fou, celui d'un cardiaque un cardiaque, celui d'un tuberculeux un tuberculeux. Le mal n'est pas fort inventif. » J'objectai à l'interne combien ses concitovens répugnaient à cet ordre de problèmes, à ces recherches sur leurs familles : « Oui, ils devinent là vaguement quelque chose d'implacable, et les griffes de la fatalité. Vous vovez (ici Barbasse baissa la voix), tout au fond, le lit nº 2. C'est un cœur. Ses ascendants, ses frères et sœurs sont tous morts par cet organe. Lui le sait, et pourtant il le nie avec désespoir. D'ailleurs ces chaînes n'ont rien qui doive surprendre. Ne ressemblez-vous pas à votre père et à votre mère? » Je développai alors que, dans mon pays, on ne voit que de rares accidents, tels qu'ils résultent des travaux de la campagne, ou encore des indispositions, coliques et rhumes : « Nous ignorons cette kyrielle de fléaux qui peuplent les salles de l'hôpital Typhus. Quant à l'hérédité, comme nous avons une existence très active, très libre, très de plein air, cela depuis d'innombrables années, aussi loin que remontent le souvenir et l'histoire, nous formons infiniment plus de types caractéristiques et diffierents qu'on n'en trouve dans votre morne cité, où la vie est

affaissée, rongée par le besoin, limitée par la haîne et la servitude. Sans doute je tiens de mes parents; mais, plus qu'eux deux, je suis moi, Félix Canelon. On ne me reconstituerait pas en les pilant dans un mortier. Grace à mon impressionnabilité, mes sens ajoutent à chaque seconde des petites boulettes de terre glaise à ma très personnelle statue. Ici, l'instruction est tellement répandue qu'elle enseigne aux enfants dès le berceau tout ce qu'ils doivent craindre des tares héréditaires. Aussi vos Morticoles ont-ils la sensation perpétuelle du prisonnier qui voit mener son compagnon au supplice, et prennent-ils en haine leurs ancêtres, causes de leur ruine, miroirs de leur propre destin. Dites aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ne dépendent de personne et ils se croient libres, et ils le deviennent; ils respirent leur air, mangent leur pain. marchent sur leurs jambes et pensent leurs réflexions. Dites-leur qu'ils sont en cage et ils se le persuadent; ils admettent que leurs mouvements, leurs gestes, leurs idées sont réglés, administrés, préétablis; ils se figent dans l'automate. Voilà où mène votre matérialisme. Vous n'êtes frappés que par les empreintes et vous les accentuez en insistant sur elles. Vous vous empêtrez de liens plus durs que la mort et vous les détaillez avec complaisance. Cet esclavage est votre œuvre et vous y ajoutez par l'étude. Ainsi tous ces êtres qui végètent dans la salle Bucolin, non des vivants, mais des demi-vivants, étaient à peu près les mêmes au même endroit il y a cent ans, et seront les mêmes dans cent ans! Tout s'immobilise en horreur. Et vous vous irritez de ce que ces malheureux se refusent à vos constatations. Mais, parbleu, ils voudraient avoir une existence individuelle! C'est cela qu'ils vous expriment gauchement, lamentablement par leurs réticences, leurs négations, leurs mensonges, leurs échappatoires : c'est leur besoin de renouveau, de révolution, leur zèle à partir du pied gauche en laissant derrière eux la douleur. le désespoir et la honte; leur élan pour courir, bondir

vers la lumière! Chez nous, tout le monde est sur le même rang, sans diplômes, titres, décorations, ni faveurs; les imbéciles sont honnêtes; les rares savants tournent leur science en bienfaisance. Votre docteur Charmide est un des nôtres égaré parmi vous; mais il ne suffira pas à vous ramener au juste et à Dieu. »

Je subis bien des tristesses pendant mon séjour à la salle Bucolin. Je vis ceux qui souffrent du foie et dont la figure jaune et chinoise ne devient jamais blanche. Leurs yeux aussi sont jaunes et leur bouche prend un pli amer. Ceux qui souffrent du cœur : essoufflés, les narines battantes, ils se redressent dans leurs lits, les mains étendues en avant; quelquesois, un accès de suffocation les saisit, tocsin douloureux de leurs veines. Alors ils se compriment et s'arrachent la poitrine. Les uns sont tout rouges et les autres tout blêmes et bientôt ils se gonslent comme de la baudruche. Je vis des guérisons fausses : un malade déclare qu'il va partir, fait ses préparatifs, célèbre comme un paradis la vie misérable dans laquelle il rentre. Puis, à son dernier repas d'hôpital, une malencontreuse feuille de salade amène une crise d'étouffement. Il faut se déshabiller et se recoucher dans le désespoir. Je vis les convalescents de fièvre grave, leurs visages amincis et tremblants où perle une sueur visqueuse. Quelquesuns ont la tête si faible qu'ils disent des paroles incohérentes et font avec leurs doigts des mouvements mystérieux, tel un oiseau blessé qui s'essaye à voler. Je vis ceux qu'empoisonne l'atelier : le plomb les paralyse et leur ventre se tord dans des épreintes atroces, qu'ils calment en y plongeant leurs paumes calleuses et rouges. D'autres toussent à cause des poussières du charbon. A d'autres, le phosphore a dévoré les os. Chez d'autres, le mercure, s'insinuant comme une vapeur subtile, a tari les sources vitales, et ils ont l'air de cadavres qui marchent, d'un bleu livide et les yeux caves. Je vis l'anévrisme de l'aorte, qui bat sous les côtes élimées, comme une araignée de mort, et crèvera bientôt, fastueux et rutilant geyser qui lance, expulse l'âme, l'anévrisme que sa proie connaît et observe. Tous deux fraternisent d'angoisse et de terreur. Les assistants n'osent plus découvrir la pellicule pulsatile, frêle barrière terrestre, tant elle est mince et rose.

J'appris à reconnaître ceux qui portent une tumeur profonde, agonisent lentement, broyés par ce démon intime. Leur regard pose une effrayante énigme. Spectateurs de leur propre drame, ils admirent leurs tissus cédant à la Reine, tels des courtisans empressés, la galopade de la Mort, étincelante sur son cheval vert, puis des épisodes soudains, des coups de théâtre : ce sont des vomissements d'un sang épais et noir comme l'Érèbe ; c'est la perte de la parole au milieu d'une phrase, en demandant un peu plus de purée. L'acteur tragique s'arrête, hébété, porte la main à son front, lâche son assiette et tombe en arrière. Ce sont les veines des jambes qui gonfient tout à coup, dessinent une terrible forêt bleue. Que va-t-il arriver encore? Au pied de la couche de ces porteurs d'inconnu, j'aperçois l'Avenir, drapé de deuil et silencieux.

A tous, Charmide donnait un soulagement, un conseil, un mot affectueux. Je me levais. Je suivais de loin la visite. Barbasse me disait : « Canclon, vous devriez étudier la médecine. Vous feriez des progrès étonnants. » Ce fut le germe de la déplorable résolution que je pris plus tard. Cependant le patron entrait dans les travées étroites qui séparent les lits. Il regardait et palpait soigneusement les organes atteints, examinait les urines polychromes, les langues animées de tressaillements vermineux. Il fixait un instant de son œil prophétique les regards éteints, vides, ou remplis de crainte jusqu'au bord. Il recouvrait d'une serviette blanche ces poitrines sèches et rudes, où il entendait des choses si pénibles qu'il relevait la tête en soupirant. Alors on faisait silence dans la salle et, tandis qu'il auscultait (avec quel soin grave et prudent!), le tic tac de l'horloge mesurait le temps aux condamnés. Quelquefois il avait un geste de satisfaction, son lumineux sourire qui signifiait: Cela va mieux. Aux moribonds, qui le suppliaient pour la vérité, il versait le vin prodigieux du mensonge. Une seule fois je l'ai vu, en colère, chasser de son service une canaille de Rasta qui, sous prétexte de percuter un poumon, avait, par sa maladresse brutale, déterminé une hémorragie. Tout ce qu'on lui demandait, il l'accordait. J'osai un jour lui adresser la parole et le prier de me garder encore quelque temps dans les salles, bien que je fusse parfaitement guéri de mon pied et de ma rougeole. Sur un signe favorable de Barbasse, il y consentit.

Le plus possible je l'accompagnais. Je me rendais utile. Je préparais l'encre et le papier des élèves aux cliniques, le fauteuil où s'asseyait Charmide, la table où il disposait ses notes et je restais là pour entendre sa voix, jouir de sa présence. La visite achevée, je montais dans une petite pièce où il mettait son pardessus et son chapeau et je savourais ses enseignements complémentaires, familiers et toujours profonds.

Certes, j'avais envie de revoir notre pays; mais je savais les difficultés inouïes dont serait hérissé le départ, beaucoup d'entre nous malades, d'autres morts, tous dispersés. J'étais sans nouvelles du capitaine, et j'attendais les événements, prenant notre mal en patience. La petite Marie venait me voir. Elle devait me trouver froid à son égard, car, fatigué par tant de secousses, j'étais peu porté sur la bagatelle. Je sortais rarement de la salle. Ces alternatives d'un pâle soleil, de pluie et de giboulée ou de brumes noires ou blanches ne m'attiraient guère. Comme chez Malasvon, je m'asseyais contre le poêle, mais ici je voyais les pauvres redevenus des hommes graduellement, grâce aux soins, à la mansuétude. L'hôpital Typhus est une belle école. Il prouve comme l'humanité est malléable, prompte à toutes les empreintes, comme la révolte, la violence et la haine sont les filles de l'injustice. Ah, Morticoles, les pires d'entre vous sont encore plus bêtes que méchants! Ils croient aux formules toutes faites, rigides et fausses. La plupart de leurs vices sortent de l'orgueil. Quel bipède parlant est donc supérieur à un autre? Quel droit donne un parchemin? Qu'est-ce qu'une loi, sinon un contrat librement consenti et où les deux s'engagent? J'ai vu des gaillards tragiques, comme jadis ma barbe rousse, entrer salle Bucolin, la fureur dans le corps. Ils ne résistaient pas deux jours à la douceur de Charmide et s'assouplissaient peu à peu, tournaient leur sauvage rudesse en protestations de dévouement. Alors, chez ces combatifs, l'amour se traduisait ainsi : « Je voudrais bien qu'on y touche un cheveu de la tête, à notre docteur! »

La surveillante et Barbasse me dressaient à l'examen des urines, à la recherche de l'albumine et du sucre et je ne me trompais point de réactif. Je lisais les températures au thermomètre; je les inscrivais sur une feuille de papier, par ces petits points que l'on relie progressive-

ment et qui deviennent une courbe élégante.

La salle Bucoline ou des femmes faisait pendant à la nôtre, séparée d'elle par un grand vestibule à vitrages. Je pouvais y pénétrer à ma fantaisie. La gent féminine est la même partout, papillotante, rancunière, potinière et criarde. C'étaient des disputes perpétuelles, des camps, des luttes, des trames secrètes, des ma chère, des croyez-vous, des c'est bon, c'est bon et des menaces. Les vieilles réprimandaient les jeunes et les jeunes plaisantaient les vieilles. Parfois, près d'un lit, s'allongeait un berceau, et le glouton gamin désolait le service par son cri, empêchait le monde de dormir, tant qu'à la fin il se calmât, à l'approche tiède de sa pitance.

Le lit numéro vingt de la salle Bucoline était habité par une jeune fille brune, rose et charmante, M<sup>no</sup> Suzanne. Je pensais souvent à son fin visage ovale, et, dès que j'avais une heure libre, je courais auprès d'elle; je la plaisantais sur ses yeux de malice, qu'elle avait gris

poudré d'or, et sur la petite couture à laquelle se dévouaient ses doigts agiles. Elle me répondait du même ton, aussi bonne et aimable que belle. Un jour qu'à la visite elle s'était montrée plus gaie et vivace encore que de coutume, je remarquai un rapide éclair de douleur qui zébra la mélancolique physionomie de Charmide. Au vestiaire, il dit tristement à Barbasse : « Cette malheureuse petite 20 est perdue, décidément perdue. La fièvre n'est pas forte, mais hélas... » Un geste navré acheva la phrase. J'eus le cœur brisé. Ainsi la mort, pourvoyeuse ignoble, se tenait prête derrière tant de grâce, une chair si tendre! Après le départ du patron, je demandais quelques anciennes explications à l'interne : « Ah! me répondit-il, la pauvre fleur coupée, elle embaume encore. C'est la phtisie rapide, Canelon. Quand vous étudierez, vous apprendrez à la connaître. Le temps n'a pas de faux plus aigue, plus soudaine. »

Le soir, une sièvre intense prit ma mignonne Suzanne. Son teint parut plus animé. Le jour suivant, au matin, ce fut l'agonie. La surveillante tenait les chères menottes moites de la défaillante victime et je lui faisais respirer en pleurant le contenu d'un ballon d'oxygène. La couture gisait au pied du lit, fragile témoignage de la surprise. L'idée que dans vingt-quatre heures ces délicats membres de femme appartiendraient à l'infâme Trouillot et résonneraient durement sur le marbre, cette vision macabre m'était insupportable. Elle avait aimé sans doute et on l'avait aimée, cette hâtive proie du destin. Son cœur, en lutte dernière, avait battu bien fort pour de plus doux travaux... Malgré nos peines, le souffle allait s'affaiblissant. Les doigts crispés se détendirent. Le court gémissement, qui soulevait la poitrine menue, devint un affreux hoquet. Un bruit rauque écorcha son cou de tourterelle et ses beaux yeux gris, ses yeux pailletés d'or, je les vis tout à coup s'éteindre et sombrer. La tête oscilla, au gré de l'oreiller, sur lequel se mouvaient les slots de la chevelure noire, si ample et si riche, et je sanglotai contre le mur, y tapant mon pauvre front d'homme.

A ce moment, il y eut un vacarme sacrilège. Le beau Tismet de l'Ancre et le bel Avigdeuse passaient suivis de leurs élèves, parlant fort, se frappant l'épaule, remplis d'audace et d'arrogance. Ils s'arrêtèrent devant le lit, et Tismet s'écria joyeux : « Tout juste! Décès subit! Diagnostic: Tuberculose aiguë. Si elle a de l'œdème, cela tranche la querelle. » Déjà les deux compères soulevaient brutalement les draps. Je détournai la tête : « Jolie fille! Encore chaude... Un vrai satin. Non, pas d'œdème. — Alors je suis battu. » Ils continuèrent leur route, laissant le corps découvert, souillé par leur contact, tandis qu'Avigdeuse expliquait à Tismet que le vitalisme, l'animisme, il faudrait revenir à ces idées...

Grâce à un subterfuge, Suzanne échappa à Trouillot, et, par la plus sinistre des éclaircies, on la hissa dans un corbillard mal étayé, qui grinçait sur des roues criardes.

Je ne pouvais rester plus longtemps salle Bucolin. J'y occupais un lit sans raison, et je ne voulais pas mériter même l'ombre d'un reproche de notre maître. Barbasse obtint du directeur que je serais garçon en titre dans le service du docteur Boridan. Je comptais gagner quelque argent, avec le vague espoir de commencer des études médicales qui donnent seules, chez les Morticoles, toutes licences, même celle de fuir.

Je fis mes adieux à Charmide. Il me serra paternellement les mains et glissa sous mon oreiller plusieurs pièces d'or. J'allai porter mes vêtements au dortoir des garçons. Dans une longue pièce mal éclairée, garnie de lits pouilleux et de planches où l'on rangeait ses affaires, ils s'entassaient, les subalternes tapageurs qui copient grossièrement leurs durs maîtres, exagèrent l'infatuation et l'immondice. Comme j'ai l'aspect robuste et que j'étais taciturne, mon entrée dans ce chenil se passa sans trop de grognements : « Canelon! Canelon! On se retrouve

enfin! » Stupeur joyeuse! Trub lui-même me sautait au cou, l'excellent petit Trub, avec ses yeux clignotants, ses jeunes rides, la queue de sa barbiche, ses cheveux plats, & sa taille de botte et ses gestes vifs comme sa parole : « Eh, Félix, le grand nez; y a-t-il assez longtemps, Seigneur! Quelle surprise! » Avant pris les deux lits côte à côte, nous causames toute la nuit. Je lui fis le récit de mes aventures ; il me conta les siennes et m'apprit une nouvelle abominable : tous nos compagnons étaient morts dans des hôpitaux différents. Seul, le capitaine Sanot vivait encore, sans doute, mais nul ne savait ce qu'il était devenu. Des bruits contradictoires couraient à son sujet. Quant à Trub, il avait eu le bonheur d'entrer dans le service de Dabaisse, qui est pour la chirurgie ce qu'est Charmide pour la médecine, un véritable héros, détesté des Morticoles, qui trouvent en lui le remords joint à la concurrence. Bientôt rétabli, Trub restait comme garçon dans ces salles où il avait été malade, et ses manières délurées, son adresse, sa facilité d'adaptation aux circonstances l'avaient vite rendu précieux et célèbre parmi les inférieurs de l'hôpital Typhus. Quand son chef faisait en ville une opération importante, il l'emmenait avec lui, le chargeait de préparer tout l'attirail chirurgical. Aussi Trub mettait de côté un peu d'argent. De plus, ces sorties fréquentes lui faisaient une situation privilégiée; c'est ainsi, moitié au dehors, moitié par les racontars de ses collègues, qu'il avait appris la disparition de nos camarades. Les uns étaient allés s'échouer dans une sorte de lazaret, où ils avaient succombé à d'horribles contagions. D'autres étaient tombés aux mains de Morticoles faiseurs d'expériences, les plus redoutables de tous, de Cudanes et d'Avigdeuses, qui les avaient torturés d'une manière atroce, afin d'attirer sur leurs nullités l'attention des Académies. Il y avait même cinq ou six de ces infortunés qu'on avait laissés mourir de faim, pour observer si leur estomac ne se digérerait pas lui-même. Trub me communiquait ces détails avec fureur. Il me citait les

noms. Nous nous attendrissions et nous nous irritions ensemble. Qu'était devenue cette bonne face rubiconde de Sanot? Avait-il été la victime d'un boucher ou d'un laboratoire? Était-il maintenant, par petits fragments, hôte des bocaux alcooliques ou sous l'objectif des microscopes? Avait-il été jeté, sort meilleur, dans un égout ou à la mer? Les poissons et les cancrelats sont préférables aux médecins.

Trub était, comme moi, révolté des horreurs qu'il avait entrevues et qui lui avaient paru d'autant plus vives qu'elles contrastaient avec l'extrême bonté de son Dabaisse. Les traits charitables et délicats qu'il me cita de celui-ci me rappelèrent à chaque minute Charmide. Trub n'avait pas perdu sa gaieté. Nous nous parlions bas pour ne point réveiller les brutes qui ronflaient près de nous. Je ris de bon cœur à plusieurs de ses sorties contre nos Morticoles; il me confirma dans l'impossibilité de nous enfuir actuellement : « Ils ont démâté et démoli notre brave Courrier. Il passe ici des bateaux de commerce, rarement il est vrai, car on redoute, dans l'univers entier, Crudanet et ses acolytes. Enfin, nous saisirons l'occasion propice. En attendant, unissons nos forces et consolons nous l'un l'autre. » Quand Trub apprit que j'étais garçon chez Boridan, il fit la grimace: « Un expérimentateur, celui-là, une tête toute ronde et le poil rude. Mon pauvre Félix, tu auras de mauvais moments. »

Dès l'aube, je pris le chemin de la salle Torquisite, où trône le médecin Boridan. Je trouvai là Quignon, l'interne, qui fumait et plaisantait avec les élèves. C'était un vilain garçon, maigre, au nez retroussé et écrasé, à la voix nasillarde; il citait sans cesse ses bonnes fortunes auprès des surveillantes et ne s'occupait point des malades, dont il regardait nonchalamment les pancartes. Il me donna quelques ordres brusques et contradictoires, et déclara que ce matin, par hasard, on verrait le chef. Après une longue attente, toute remplie par l'insupportable bagou des cara-

istadi +

bins, nous vimes entrer Boridan, tel que Trub me l'avait dépeint, petit, grassouillet, pour tête une grosse bille où les yeux indécis viraient de droite et de gauche, guettant une approbation, une raillerie, un sourire, comme un chien suit l'os dont on le dupe. Il se mit à causer bas et vite avec Quignon; je compris que, pour mes débuts, on méditait une expérience. Cudane parut, flanqué de son aide et d'une machine terrible, garnie de pointes brillantes. On la disposa sur une table, au pied du lit nº 7, et le malade. sorte de squelette suant et barbu, la fixait plein d'épouvante. Il n'avait pas tort. L'entourage alluma des cigarettes et l'on conta des calembredaines. Boridan semblait de mauvais augure, son chapeau haut de forme sur l'oreille dépassé par de rares crins pâles, comme il en peut pousser sur le chef d'un méchant. Arrivèrent successivement Tismet de l'Ancre et Avigdeuse, ces bellâtres jumeaux, Cloaquol, hirsute et maussade, Bradilin, renommé pour sa cruauté, Cercueillet, gâteux, mince et blême, Gigade le joyeux, le farceur, le bouffon de la Faculté, dont les yeux globuleux, les cheveux plats ramenés sur le front et les plaisanteries aux directeurs ont égayé trois générations d'étudiants, le solennel Canille, grand par la taille et la vanité. C'est lui qui, dans ses cliniques, parle sérieusement des admirables, éternelles découvertes de Moi, le professeur Canille, de la célèbre Académie des Morticoles.

Tout ce monde serrait les mains de Boridan, causait, riait, agitait la fourmilière de potins sur les rapts du Secours universel, l'intolérable suprématie de Crudanet, la rivalité des deux hypnotiseurs Foutange et Boustibras et mille autres commérages de moindre importance. Enfin Boridan prit la parole: « Mes chers collègues, je veux que vous ayez la primeur, avant l'Académie, de ce malade, jadis phtisique au dernier degré, aujourd'hui totalement guéri par nos applications d'électricité statico-dynamique combinées avec des piqures profondes au salicylo-brom-

hydrate d'arigdine, le médicament merveilleux de notre cher Avigdeuse, ici présent. » Avigdeuse cligna de ses yeux ironiques et noirs et hocha la tête. Cloaquol prenait des notes pour son journal; l'aide et Cudane s'empressaient autour de la machine. Les autres interrogeaient le patient, qui répondait d'une voix basse et étouffée: « Dites-moi, mon ami, demandait Canille avec hauteur, depuis combien de temps remarquiez-vous vos garderobes glaireuses? » Tismet de l'Ancre secouait les articulations soudées et murmurait, patelin : « Il n'v a pas de tubercules synoviaux. » Cercueillet, silencieux, tatait le pouls par contenance professionnelle; Gigade chantonnait: « On va lui glisser un tube, lui glisser un tube Hercule. » Quant à Bradilin, face triangulaire aux regards torves, il accaparait Quignon : « Pas si guérie que ca, votre présentation. Après l'Académie, nous lui enlèverons du muscle à l'emporte-pièce. » Boridan ajouta des explications confuses. Tous se moquaient de lui, qu'ils savaient vil, ignorant et menteur, fabricant de guérisons postiches. Lui admirait la bassesse de ses collègues, assez grande pour qu'aucun n'osat exprimer sa pensée.

La machine était prête. Tandis qu'elle fonctionnait, Quignon faisait précipitamment au numéro 7 quelques injections d'avigdine. Celles-ci, je l'appris depuis, avaient été laborieusement combinées entre Avigdeuse, Cloaquol, Boridan, le charlatan Wabanheim et son pharmacien Banarrita, pour faire concurrence à une admirable invention récente, grâce à laquelle un docteur étranger rendait la vie et la force aux désespérés. Les Morticoles se flataient, par un tapage savant, d'atteindre un double but : combattre et ruiner dans l'opinion celui qu'ils considéraient comme un rival dangereux pour la science officielle; créer une spécialité coûteuse qu'ils infligeraient aux riches après l'avoir essayée sur les pauvres.

Le squelette retrouvait un peu de vigueur pour gémir. Il étouffait. La sueur fétide trempait le col de sa chemise.

Map water

1/100

Dans cette salle impitoyable, chaque lit était une chambre de torture. Le cynique Quignon annonçait à l'avance les extravagantes trouvailles de son maître : « Tenons-nous bien, messieurs. On va essaver de guérir les rhumatismes. Vous allez voir ce que vous allez voir. 'r Tout de même, le gredin, il pistonne bien. » Pistonner, dans l'argot morticole, signifie pousser ses élèves aux examens, en dépit de toute justice. Ainsi les ambitieux aplatis comme Quignon arrivent à toutes les situations avant les Barbasse et les Misnard. Prévenu, j'attendais avec terreur Boridan, son chapeau, l'éternelle cigarette. Pour lui, l'hô-7 pital était une corvée. Il arrivait en trombe, s'informait d'un ton dégagé: « Rien de nouveau? » et passait au galop la revue des lits, tandis que l'interne lui énumérait vite les entrants. De cette manière, le consciencieux docteur gagnait sans trop de peine l'argent du Secours universel. Mais il lui fallait son expérience hebdomadaire. Au bout de cinq ou six jours, il se frappait le front : « Ca y est! » et commençait les préparatifs. Puis on réunissait les collègues. Cloaquol fonctionnait. Des dessins paraissaient dans les périodiques illustrés, racontant en détail la sublime découverte de l'illustre clinicien de l'hôpital Typhus. La clientèle affluait. Le tour était joué. C'est ainsi que Boridan inventa un système de guérison des maladies du cœur, à l'aide du fauteuil à bascule et du cheval de bois. C'est à lui que l'on doit le fameux lavement par en haut. On introduisait une énorme canule au fond du gosier de la victime et on lui lançait dans l'organisme les liquides les plus divers. Cela ne coutait que la bagatelle de quelques perforations de l'œsophage et ulcères à l'estomac. Que n'essayait-on point! On électrisait la cervelle. On entrait des aiguilles aimantées dans le foie, le cœur, le poumon. J'ai vu poursuivre des essais jusqu'à l'extrême agonie. J'ai vu Quignon expulser des moribonds de l'hôpital, afin de pouvoir mettre sorti guéri sur l'observation que Boridan lirait à la Faculté. Le maître en arrivait à croire à son génie. Il m'employait à la fabrication des appareils tourmenteurs qu'il perfectionnait sans cesse, et, comme il était coutent de moi, il me déclara un beau jour que je pourrais sortir en ville une fois par semaine.

Je fus ravi de cette liberté. Nous convînmes, avec Trub, de faire le dimanche suivant une promenade, au cours de laquelle nous nous informerions du capitaine Sanot; car il est remarquable que tout leur athéisme n'a pas empêché les Morticoles de conserver le dimanche comme jour

hty férié.

## CHAPITRE V

Débarrassés de nos besognes, nous sortimes aussitôt après le repas. A peine dehors, je fus pris d'une espèce de vertige suivi d'un vif mal de cœur. J'étais enfermé depuis si longtemps! Trub, pour me ragaillardir, m'entraîna chez un marchand de vins où je bus quelques gorgées d'un liquide brûlant et rapeux. Cet alcool concourt à l'empoisonnement et à l'abrutissement d'un tas de misérables que leur nombre rendrait dangereux, s'ils prenaient une conscience claire de leur état. « Ce que tu tiens dans ta main, me disait Trub montrant le toxique, est le plus sûr moyen de l'esclavage. Ce climat humide et malsain rend la boisson nécessaire. L'habitude s'en mêle, aussi le vague désir de se soustraire, ne fût-ce qu'une heure, et par un mirage mortel, aux réalités ambiantes, et voilà un homme perdu. Il rentre chez lui, rosse sa femme et lui fait un enfant rapide dont tu imagines l'avenir et la constitution. Heureux pays! Mœurs charmantes! >

 bien, Canelon, eh bien, Trub, vous n'êtes pas entre nos mains, mais nos descendants vous tiennent et c'est la même chose, une bonne tradition qui persiste! On pourra tout bouleverser, mais on aura toujours l'illusion qu'on ne

peut se passer de médecins! »

Mon compagnon, me tenant par le bras, me donnait force détails sur les habitudes sociales des Morticoles, que ses sorties et ses fréquentations lui avaient appris à connaître. Devant une hideuse bâtisse, ornée de colonnes et de statues qui tiennent dans leurs mains toutes sortes d'ustensiles : « C'est le Parlement, me dit-il. Là s'élaborent les lois d'hygiène que les Académies ont sanctionnées. Cette assemblée se compose de hâbleurs, que le peuple nomme sans les connaître, car, comme tous les pays de tyrannie, celui-ci possède le suffrage universel. A une date fixée par le code, les murs se couvrent d'affiches multicolores portant les noms des candidats. La plupart sont des médecins ratés, que leurs collègues, désireux de les apaiser par des sinécures honorifiques, proposent à l'élection. En réalité, ce Parlement n'a pas plus d'influence que les éphémères gouvernements et ministres qu'il se donne. Entre lui et le peuple s'intercalent en effet une police compliquée et une administration savante. Le vrai pouvoir est aux Académies d'abord, puis à la Presse, à la Faculté, au Secours universel et aux délégations d'hygiène dont Crudanet est le chef. De là sortent les luxueuses vexations dont tu jouiras bientôt. Sens donc l'atroce odeur. » En effet, une puanteur sinistre me forçait à me boucher les narines au moment où nous traversions un petit fleuve aux eaux noires: « C'est ici, ajouta Trub, la grande bouche de salubrité, le cloaque où se déverse le système d'égouts qui fait la gloire des Morticoles, que leur envie le monde entier, et qui, s'il supprime certaines épidémies, en crée d'autres plus terribles. Si je soulevais la peau rude des pavés, tu verrais au-dessous un puissant organisme, l'ensemble des tubes d'électricité, de force motrice, de vapeur,

opry.

Kenfler

de canalisation, que nos hôtes ont construits à l'image de ces vaisseaux du corps humain qu'ils passent leur vie à étudier, et qui font ressembler la ville à un vaste cadavre étendu. »

Nous arrivions au port. L'animation était grande. Je retrouvai les galères à tête de mort. Au delà, l'espace, le lointain horizon où nous avions souffert les angoisses de la quarantaine. Mon cœur se serra. On nous bousculait brutalement. Les délégués sanitaires, assistés de maladesportefaix, examinaient les substances que l'on chargeait et déchargeait. Ils importent leurs poisons dans l'univers. Sur des bonbonnes recouvertes de cuir, j'apercus l'étiquette MORPHINE. Si les pauvres sont en proie à l'alcool, les médecins se sont ingéniés pour infliger aux riches l'amour des stupéfiants. Beaucoup se morphinent. D'autres se piquent à la cocaine, respirent de l'éther, fument de l'opium, machent du haschisch, absorbent des pilules mystérieuses, qui leur enlevent l'usage de leurs facultés et les plongent dans une demi-ivresse où ils perdent le sentiment du juste et de l'injuste, de la servitude et de la liberté. Nul n'échappe à ces toxiques, ni les femmes, ni les vieillards, ni même les enfants. La vie est si misérable pour tous! Ceux qui n'ont pas d'argent sont écartelés par la faim, le froid, la maladie. Les riches subissent les tourments plus raffinés de la science. Aussi le crime est permanent. La haine, l'exaspération, les rancunes sont plus vives, tortueuses et sanguinaires qu'ailleurs, et la fleur vireuse de l'hypocrisie s'épanouit au fronton des monuments, qui portent audacieusement cette devise: LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

Nous quittàmes ce quai tumultueux et lugubre où de pesants camions risquaient à chaque instant de nous écraser. Trub connaissait en ville un ancien garçon de l'hôpital qui nous attendait pour goûter. Nous y allames L'intérieur était propre. Il y avait une femme et un

enfant. On nous fit boire une tasse de thé aromatique qui nous réchaussa et notre hôte nous conduisit à son laboratoire, qui était au fond d'une cour puante et appartenait à un élève de Bradilin. Là une foule d'animaux étaient soumis à des tortures aussi raffinées que les malades de Boridan : des lapins étiques broutaient mélancoliquement les débris d'une salade jadis verte. Sur leur cage, la pancarfe Cholèra. Un dans le fond, droit sur ses pattes raidies, fixait le vide d'un œil vitreux. C'était un vrai petit homme habillé de poils. Une déroute de cochons d'Inde, auxquels on avait injecté des virus, se tordaient dans des douleurs tragiques. Quelques-uns, épileptiques artificiels, se jetaient en arrière et poussaient des cris lamentables, au-dessus des plus hautes notes de la flûte. Trois chiens privés de cervelet tournaient sur eux-mêmes, derviches raugues et sinistres. De leurs pattes fendues et de leurs ventres troués sortaient des paquets de ficelles, car, avant de servir à des expériences sur le système nerveux, ils avaient servi à d'autres sur le vasculaire, et, comme nous l'expliqua notre guide, monsieur Bradilin ne gachait pas les animaux : « Il faut voir comme il tire parti des bètes, nous disait-il avec admiration. Un jour nous avons reçu une cocasserie, un kanguroo. Il a étudié sur lui la variole et la morve; il l'a curarisé. Après ca, il l'a laissé dix jours dans un bain de mercure. Quand on l'a présenté à l'Académie, il était tout violet et il lui coulait une glaire bleue par les naseaux. Tout de même, il reconnaissait encore et il tournait la tête quand on l'appelait par son nom, Oscar, Enfin l'élève lui a coupé les pattes et M. Cudane l'électrisait. Vous ne le croirez pas! Oscar est resté à l'agonie deux mois, mais il respirait toujours et il a fallu, pour le tuer, que je lui farfouille la colonne vertébrale avec une tringle chauffée au rouge. »

Plus loin, je contemplai des oiseaux aux ailes rognées. Leurs crânes étaient remplacés par une lentille de verre, à travers laquelle on voyait les battements rouges des artères. Ils semblaient résignés, déconfits et piquaient dans l'espace des grains de mil imaginaires. Sur des planches de liège gisaient des grenouilles, dont la gorge se soulevait périodiquement pour déglutir un peu d'air. J'exprimai de la pitié: « Monsieur, s'écria notre ami, on ne s'attendrit pas sur les animaux! On devine que vous êtes étranger. Le professeur Avigdeuse nous fait quelquefois l'honneur de sa visite. Il essaye, sur des cobayes, les remedes qu'il donne à sa clientèle. Je ne m'en plains pas. On me laisse les sujets à manger. Souvent ceux qui ont avalé des acides ont un drôle de goût. Bah! on me prévient des dangereux. Mon gosse que voilà, ça l'amuse, la physiologie. L'autre jour, je l'ai surpris qui piquait le ventre d'une grenouille pour voir si l'intestin viendrait. Je compte en faire un docteur... »

A notre sortie du laboratoire je désirai rentrer à l'hôpital. Mais Trub voulait profiter de son congé jusqu'au bout et souper chez un autre camarade dont il ne me précisa pas les fonctions. Le jour terne tombait. Nous longions des bâtiments gris qu'il me nominait au passage : « L'hôpital Jessé. L'hospice-prison de Fombreuil. L'asile des Trépassés. » J'appris par son bavardage que la justice est, comme tout le reste, au pouvoir des médecins. Ils ont institué des tribunaux où ils discutent la responsabilité morale, condamnent les nombreux criminels d'après leur degré de sauvagerie et les répartissent ensuite dans divers établissements où ils servent à l'éducation de la jeunesse. On les utilise pour des expériences, comme le kanguroo Oscar. Le piquant, c'est que les Morticoles se vantent bien haut d'avoir aboli la question et célèbrent leur philanthropie. Ces détails de crépuscule me gelaient l'âme. Je croyais entendre des gémissements traverser près de nous les murs froids et sombres.

Trub me montra une demeure très éclairée : « En cet endroit, on classe les débris des cadavres qu'a dispersés l'assassinat, les noyés verts qu'on retire des étangs, le

noyés noirs qu'on sort du fleuve et des égouts. On y tronve aussi les fœtus et les nouveau-nés que leurs parents confient aux vidanges. C'est le royaume de l'hilarant Gigade. Il habite ce palais ainsi que ses élèves et prépare les rapports soumis aux tribunaux. La recherche des coupables aboutit rarement. En revanche, on est toujours fixé sur la technique des meurtres. Veux-tu entrer? - Je refusai énergiquement. - Tu as tort. Trouillot n'est rien auprès du gardien-chef. J'ai savouré des spectacles sans nom, des gelées de chair sanglante, des cheveux collés, des morceanx de barbe dont je révais pendant huit jours. Dès qu'une catastrophe se produit, et chaque progrès déchaine un fléau neuf, on amène ici les victimes. Il faut voir la joie de Gigade. Il saute et plaisante; il secoue les brûlés. les écrasés, les pendus; cependant les familles viennent reconnaître les détritus. Elles se trompent. Elles emportent une jambe ou un bras qui ne leur appartient point, qui ressort du monsieur à côté. »

La nuit était venue quand nous montames les degrés d'une construction bizarre qui tenait de l'église et du couvent : « Nous dinons ici, affirma Trub. C'est l'École du suicide. Le gérant est mon ami. Ne t'étonne de rien. »

Après une courte attente dans un luxueux vestibule décoré de poignards et de flèches, le gérant lui-mème, colosse brun, nommé Malamalle, nous ouvrit la porte d'un petit salon. Trub m'ayant présenté familièrement à lui, Malamalle fut très cordial: « Monsieur, vous êtes bien aimable d'avoir accepté une invitation sans cérémonie. Votre compatriote vous a sans doute donné quelques renseignements sur la maison que je dirige depuis une quinzaine d'années. — Je fis un signe négatif. — Alors je tâcherai d'être bref et clair. » Il me poussa despotiquement dans un fauteuil, tandis que Trub, connaissant l'histoire, inspectait les magnifiques tapisseries et les bibelots qui garnissaient la pièce: « Vous avez déjà remarqué que la vie n'est pas précisément gaie chez les Morticoles,

j'entends pour les malades, car nous autres médecins avons de tout en abondance. Mais les riches que la paresse, les circonstances ou des habitudes d'esprit ont empêchés de se faire docteurs voient l'existence sous un aspect morose. C'est forcé. Joignez à cela des hérédités mélancoliques, l'abus des toxiques et des soporifiques, la lecture d'ouvrages qui se ressentent de l'atmosphère ambiante. En effet, la littérature, femme nerveuse, impressionnable, reproduit en les exagérant les caractères de son époux, c'est-à-dire de la société. Donc il pleut des traités de philosophie, plus désolants les uns que les autres. Ces fils directs de notre science, nous ne pouvons les répudier. Ils vantent la nécessité de se soustraire à un sort fatal par tous les moyens possibles. Notre métaphysique, mon cher monsieur Canelon, est noire comme du cirage. Nous ne croyons ni à Dieu, ni au diable. Nos pauvres n'ont pas même la perspective d'avoir un jour chaud en enfer. Mais c'est des riches qu'il s'agit; ces désœuvrés ont encore à leur disposition des romans où il n'est question que des maladies qui les guettent pour les accabler et notre théâtre se platt à reconstituer les tares héréditaires, à montrer dans l'ayenir les vestiges immanquables du passé. Je ne parle pas de la musique qui n'est que de marches sunèbres, ni de la peinture qui ne s'attache qu'aux cliniques, laboratoires, autopsies, tous spectacles dont vous avez pu apprécier la joie par vous-même. Aussi c'est une désolation générale et le suicide est d'une extrême fréquence. A une époque, on se tuait dans la rue, à la promenade, au restaurant, au concert, partout. Les femmes, les vieillards, les enfants s'envoyaient une balle de revolver pour un oui, pour un non, pour une pensée fugitive qui leur paraissait résumer leur destin. Les arbres portaient autant de pendus que de fruits et les poissons du fleuve s'indigestionnaient de noyés. Les choses en arrivèrent à ce point que les animaux domestiques imitaient leurs maîtres, et l'on voyait les chiens courir tout seuls à la rivière, les perroquets se jeter sur le persil comme les chats sur la valériane. C'était triste, dégoûtant et malsain. La cité se remplissait de miasmes. D'où des épidémies ridicules. »

Trub distrait continuait son inspection. Je remarquai que les tapisseries montraient des hommes et des femmes se précipitant du haut d'un balcon doré et que beaucoup de bibelots avaient la forme de conteaux ou de fioles. Malamalle parlait avec volubilité et me frappait les cuisses de sa large main, comme pour enfoncer les arguments : « On retrouvait dans les placards des gens morts depuis dix jours. On ramassait sans cesse des billets ainsi concus: Je me tue ici le... Les marchands de charbon ne suffisaient pas aux demandes des futurs asphyxiés. La corde montait de prix. Comment réprimer le suicide? La pénalité n'y fait rien. On peut se détruire avec tout et il n'est rien autour de l'homme qui ne soit homicide. C'est alors que quelques philanthropes, dont j'étais, ont eu l'idée géniale de réglementer cette détresse. Ainsi paquit l'institut que je gère. Nous prenons en pension les désespérés. Nous leur apprenons à sortir proprement du monde, à éviter cette anomalie de quitter dans la douleur une existence qu'ils fuient parce qu'elle est douloureuse. Nous avons une riche et abondante clientèle, d'excellents professeurs. Nos affaires vont très bien. Il v a des essais loyaux, quelquefois des ratages. Certains, éponyantés par une première tentative, nous souhaitent le bonjour et reprennent le courant de la respiration. Mais la plupart, au bout de huit à dix jours, montent gentiment à leurs chambres et s'imbibent de chloroforme, comme on le leur a enseigné, ou bien avalent leurs gouttes de poison. Les amoureux de l'antique s'ouvrent les veines dans des bains tièdes et parfumés. Ces suicides-là ne comptent pas, premier avantage. On ne les porte pas sur les statistiques et vous savez que nous autres Morticoles ne marchons qu'avec cette science merveilleuse, par laquelle le blancdevient noir, le rouge jaune, et qui répond à tous les argu-

Colot

ments. Grâce à moi, on présente aujourd'hui au Parlement des recensements de suicides très diminués. Cela nous permet de vanter les bienfaits progressifs de notre civilisation sublime. Voilà, cher monsieur, les grands traits de mon administration. Je vous ai passé les minuties, de crainte de vous fatiguer. Au reste vous dinerez avec nos pensionnaires et jugerez par vous-même.

Un gong strident retentit au milieu de ma stupeur. Un maître d'hôtel en livrée annonça: « Monsieur le gérant est servi. » Nous passames dans une somptueuse salle à manger. Aux murs les tableaux représentaient des femmes dans des poses accablées et lascives, sous des arbres aux feuillages éclatants, ou bien l'arrivée au fond de la mer d'un cadavre que les poissons s'apprêtent à dévorer. La table était longue, couverte de cristaux multicolores et de fruits, environnée d'une foule de personnes des deux sexes en grande toilette qui adressèrent à Malamalle un affectueux salut de la tête. Je ne pouvais analyser tant de figures à la fois, mais l'impression était plutôt souriante. J'en fis la remarque à Trub, qui s'assit près de moi et me répondit qu'en effet ces convives à lisière de tombe éprouvaient une sorte d'allégresse.

malle, grasse et minaudière, au visage capitonné de fossettes. Elle me renseigna discrètement sur nos voisins immédiats: « Ce grand blond langoureux, qui embrasse une photographie, est un jeune homme dont la fiancée fut victime du célèbre Boridan. Celui-ci expérimentait alors le traitement de la chlorose par les vapeurs surchauffées et la demoiselle n'y résista pas. Son amoureux est venu nous trouver... A trois places de vous, ce brun à monocle est le maître du précédent, M. Florimol. C'est lui qui professe la mort au chloroforme, la plus répandue, la plus suave. Je crois que l'élève est à point. » L'assistance était trop grande pour une conversation générale, mais des causeries particulières se rejoignaient et emplissaient la vaste

salle d'un bourdonnement d'abeilles captives. Je manifestai tout bas à Trub mon étonnement de nous voir si bien traités par les Malamalle : « C'est qu'on m'a vu avec Dabaisse, expliqua-t-il, et l'on nous prend pour des docteurs étrangers. Si l'on nous savait garçons d'hôpital, on nous férait servir le dîner. »

Je remarquai une paire de vieillards, le mari et la femme, mornes et silencieux au milieu de l'enjouement général. Ma voisine me raconta que, par une anomalie étrange, ces deux riches avaient atteint un âge avancé sans maladies graves. Mais ils avaient vu la mort faire son travail irrésistible autour d'eux et saisir toute leur progéniture, enfants et petits-enfants, dans les maux les plus déplorables. Alors, isolés parmi les tombeaux, ils perdaient le courage d'attendre et on les avait confiés à l'aide des asphyxies, gardien des réchauds meurtriers. Celui-ci, un maigre chatouin, chipotait dans son assiette comme quelqu'un qui n'a pas d'appétit.

Tout à coup, mes regards se faisant à l'obscurité des physionomies, j'observai, sous les sourires et dans leur intervalle, une contraction soudaine des yeux, de la bouche et du nez, un plissement universel des masques. Ces ondulations exprimaient comme le bref passage d'une atmosphère sentimentale confuse, d'angoisse, de terreur, surtout d'amour : voluptueux désirs au seuil du néant; flammes de cyprès; étreintes passionnées de fantômes et d'idées de fantômes. J'oubliais de manger. Je respirais l'odeur entêtante de ces sépulcres entr'ouverts. M'étant penché, j'aperçus sous la table les courbes gracieuses de jambes rejointes, des petits pieds de femme, les mules tombées, étroitement baisés par des escarpins. Malamalle et ses filles, jeunes personnes courtoises, s'occupaient du service, afin que chacun fût satisfait. J'admirai de beaux enfants, blèmes et résolus, aux prunelles étincelantes. Prématurément avertis des tristesses futures, ils avaient vaincu la résistance des leurs, portaient au cercueil des

ames intactes. J'admirai des vierges exquises, décolletées, leur chair rose frissonnant de désir et de crainte; des jeunes femmes pliées par une volonté apre, seins délicats, bras sveltes, épaules menues que demain suceraient les vers... Chaque jour ce banquet changeait de convives, ceux de la veille étant déjà glacés: « La table tourne vite, dit ma voisine, comme si elle suivait ma pensée. Le côté où nous sommes est celui des entrées et l'autre celui des départs. On se repousse ainsi des bouts jusqu'au milieu. »

A ce moment un mystérieux domestique chuchota quelque chose à l'oreille de Malamalle: « Il s'agit, murmura sa femme, d'une famille de six personnes qui avait choisi les fleurs. Nous craignions un insuccès, du gàchis. Je vois au visage de mon mari que tout s'est bien passé. »

On se leva de table. J'abordai M. Florimol, et, tandis qu'on prenait le café, je le questionnai sur son enseignement: « Il est bien rare, me répondit cet affable garçon, qui sentait vaguement la pomme, il est bien rare que mes leçons pratiques ne profitent pas à bref délai. Le chloroforme est une issue délicieuse et nuancée. J'ai imaginé un appareil qui distille le précieux liquide goutte à goutte sur un cône de tulle ou de batiste fine dont le suicidé se revêt la face. Couché sur son lit, dans sa chambre, il n'a qu'à presser un bouton et à demeurer immobile. C'est l'affaire de quelques minutes. On disparaît ainsi sans s'en apercevoir, l'imagination semée de figures riantes. Aujourd'hui j'ai dix élèves. Demain il m'en restera huit. »

Florimol me présenta Graticasse, le professeur de revolver. Celui-ci apprend à charger l'instrument, à ne pas crisper l'index sur la gâchette, à bien choisir la place : « Imaginez-vous qu'hier j'avais deux galopins d'une douzaine d'années qui voulaient partir en même temps. Malgré mes préceptes, l'un d'eux tremblait tellement qu'il dut prier l'autre de lui tenir l'arme sur le cœur, tandis qu'il presserait la détente. Puisque vous avez le bonheur de fré-

quenter Cloaquol, signalez-lui l'anecdote, je vous prie. Un écho du Tibia brisé me ferait grand plaisir. »

Un bal familier s'organisait; mais l'heure de partir était venue. Nous primes congé de Malamalle en le remerciant. Sur le pas de la porte, deux hautes silhouettes qui se donnaient le bras nous frôlèrent: « Clapier et Avigdeuse! me glissa Trub à l'oreille. Ils viennent pour les testaments. Un vieil article du Code morticole défend aux docteurs d'accepter les legs de leurs clients, tant l'on craint qu'ils ne hâtent l'échéance avec délices; mais il est des moyens pour tourner cette difficulté. Le plus simple est d'engager les suicidés à laisser leur fortune à une salle déterminée d'hôpital, par l'entremise du Secours universel. »

Tandis que nous regagnions l'hôpital Typhus par une nuit compacte et froide comme une pierre noire, Trub m'esquissait la vie cynique de cet Avigdeuse : sorti des domestiques, race intermédiaire, il avait conquis rapidement ses diplômes et ses titres. Une vieille malade riche et désœuvrée le prit pour médecin, en l'honneur de sa barbe fine, de ses yeux cruels, de sa voix mi-caressante. mi-tranchante. Ne bornant point là ses bontés, elle le dota, le maria à une délicieuse jeune femme qu'il martyrise, exploite et bat : « Le plus curieux, ajoutait Trub, c'est que ces choses se racontent ouvertement et qu'Avigdeuse n'en est que plus recherché. Toutes les femmes désirent affronter ce regard implacable, mettre leur chair aux mains de ce gaillard résolu. » Nous franchissions le porche de l'hôpital en même temps que l'infâme Trouillot qui roulait sur ses jambes torses et se heurtait aux murailles en jurant,

Je dormis d'un sommeil de plomb. Quand j'entrai le lendemain dans la salle Torquisite, Quignon prenait l'observation d'un malade : « Canelon, me dit-il, nous allons pendre celui-ci par les pieds. Boridan m'a dépêché hier l'ordre télégraphique de l'expérience. Vers midi, il enverra chercher le résultat par son valet pour sa communication à l'Académie. Aidez-moi. » Nous tirâmes de ses draps un

malheureux atteint de cette affection bizarre que l'on appelle hémophilie. Ce mauvais jeu de mots signifie que le blessé aime le sang, alors que réellement il se contente de le perdre. Je remarque à cette occasion que les Morticoles se plaisent à employer les termes les plus extraordinaires, tirés du grec et du latin, quelquesois de l'hébreu, qui servent à masquer leur ignorance. C'est ainsi qu'un malade demandait un jour à Boridan : « Qu'est-ce que j'ai? » Et il sortait une langue énorme et rouge. « Comment dit-on langue, en grec? interrogea le flegmatique docteur. -Glossė, répliqua l'autre. — Donc, mon ami, vous avez une glossite. » C'est un des aveuglements remarquables de cette race de prendre des étiquettes pour des explications. Toujours est-il que notre sujet faisait une mine assez piteuse quand nous le transportâmes, Quignon et moi, à la chambre des Essais. L'interne passa les pieds de l'hémophile dans des anneaux. Je tirai la corde. L'homme se trouva suspendu la tête en bas. Aussitôt son visage devint blanc et poli tel qu'une lame d'ivoire; contrairement aux prévisions, un saignement de nez subit se déclara. Transparentes, continues, irrésistibles, les gouttes stillaient comme des rubis fluides. Nous n'eûmes que le temps de le décrocher, de le ramener à son lit, où il expira au milieu d'une mousse rose, tandis que Quignon donnait une réponse négative au superbe valet de chambre du maître.

La semaine suivante, je fus consolé de tant d'horreurs. C'était la fête de Dabaisse, le patron de mon ami. Je me fis remplacer chez Boridan et je suivis Trub dans ses salles. Elles ruisselaient de fleurs. D'immenses guirlandes partaient du plasond et allaient rejoindre les lits. Des herbages couvraient le sol et, sur les grandes tables médianes, entre les bocaux et les pansements, se dressaient de joyeux arbustes. Partout des drapeaux, des écussons, des inscriptions dorées de Vive le docteur Dabaisse. La plupart des malades s'étaient levés et attendaient debout près de la porte, chacun tenant un bouquet. Mêlés à eux,

les infirmiers, les surveillants, les élèves, Misnard en tête, une seuille de papier à la main. A tous les degrés du lointain, ceux qui restaient couchés s'accoudaient sur leurs lits. Enfin, groupés autour du poêle, les anciens quéris de Dabaisse, dont le corps porte les stigmates de lésions anciennes ou récentes, venus embrasser leur sauveur : ce sont de pauvres vestes luisantes, des caracos rapés, mais si propres, des complets et des chapeaux extraordinaires. Les marmots dansent d'un pied sur l'autre et considèrent curieusement le spectacle. Il y a des familles complètes : en avant, la mère, plus décidée; derrière elle, le mari timide porte le gosse ou roule sa casquette entre ses doigts. La reconnaissance, l'attente, l'espoir communient à travers chuchotements et murmures. Tout se tait subitement. Un pas vigoureux retentit... C'est Dabaisse. Je le vois entrer, lui; j'admire sa bonne face aux favoris blonds, ses veux clairs, sa forte corpulence. Il est en costume de ville et sans tablier. Il est ému. Ses lèvres tremblent. J'entends sa voix franche et sonore, porteuse de bienfaits, qui console et rassure : « Merci, mes amis, merci. » Les bouquets qu'on lui tend s'empilent dans ses mains robustes. Il les passe à Misnard. Les larmes glissent de ses yeux sur ses joues aux larges méplats, Elles sont contagieuses. La gorge me pique. Je subis l'élan des malades, des élèves, de la salle entière. Une femme lui saute au cou et sanglote; c'est le dégel, un déluge de pleurs. Tous se jettent dans ses bras et tous il les embrasse. Ils n'y suffisent point, ses bras musculeux, remparts de son cœur, bien qu'il les étende et les enlace autour des bourgerons, des bonnets fripés, des vestes fanées et vaillantes. On lui passe les enfants qui crient et se débattent. C'est un brouhaha, une fourmilière d'émotions chaudes ... Le rire se lève sur les visages. Dabaisse vante la bonne mine de l'un, la solide jambe de l'autre, les guirlandes, les bouquets et les mioches : « Chut... Chut!... » Le silence se fait. Misnard s'avance et lit son compliment. Il raconte

les belles actions du maître, la gratitude des malades et des élèves, la haute, la noble leçon qui se dégage de la souffrance rachetée par le dévouement. Dabaisse veut arrêter l'éloge, mais il suffoque. Tonnerre de bravos. On crie, on trépigne. Elles applaudissent, les mains usées par ' .... le travail, le froid, la maladie et piquées par l'aiguille. Elles trouvent la force de se rejoindre et d'exprimer l'enthousiasme. Je les vois toutes dans l'espace, oiseaux d'allégresse, là-bas, au bout des lits, ici tout près en masse. Dabaisse s'est remis. Il parle à son tour : « Mes enfants, rien ne pouvait me toucher plus le cœur que de vous voir tous autour de moi. Je vous ai soignés de mon mieux, c'est vrai. Il v en a que je connais depuis longtemps. N'est-ce pas, mère Louise? - Une énorme vieille se tamponne les yeux et se mouche. — Tenez, ce papa-la, — il saisit l'épaule d'un ouvrier maigre, à cheveux blancs, - je l'ai fait durer par miracle et maintenant il en a pour autant d'années qu'il voudra. Je dis cela afin de vous donner du courage, à vous autres, les nouveaux venus. On se tire de tout. Étant enfant, j'ai eu je ne sais combien de maladies; je n'étais pas d'une famille de médecins, et mes parents n'étaient pas riches. C'étaient les pires conditions. J'ai travaillé; je me suis guéri. Il ne faut jamais désespérer. Ils le savent bien, ceux qui sont arrivés ici en pleurant et en souffrant et qui sont repartis joyeux au bras de leurs femmes ou de leurs mamans... Quant à vous, mes élèves, je vous dis ceci : avez pitié des malades et respectez-les. C'est la moitié de votre devoir. Être savant, c'est quelque chose. Être très bon, c'est encore mieux. On m'accuse d'être vieux jeu, de ne pas tenir compte des progrès... Si, si, je sais. Je lis ce reproche dans les regards de certains d'entre vous. Cela m'est égal. Je renie les procédés barbares qui grandissent la renommée de l'opérateur aux dépens du patient et sacrissent l'humanité à la science. Voilà. Je fais mon devoir chaque jour et je le ferai jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle. Le sacrifice est ma

loi. Si vous la suivez, vous irez peut-être moins vite que les autres, mais je vous prédis de délicieuses consolations intimes. »

Tout ceci avait été prononcé sur un ton d'éloquence familière qui remua profondément l'assemblée. On entendait un bruit de mouchoirs. Je fis à Trub des signes d'admiration. Comment sur le fumier morticole pouvaient pousser deux âmes aussi belles que Charmide et Dabaisse? On apporta des plateaux, du vin sucré, des galettes. Le chef trinqua avec chacun. Trub me présenta à lui: « Ah, c'est votre pays. Il n'a pas un petit nez, mais il a bonne mine et l'air d'un brave gas. » Il ajouta: « J'aurai en ville une opération complexe qui nécessite deux infirmiers. Si vous êtes libre, vous nous aiderez. »

La fête était terminée. Ceux du dehors venaient de partir. Il ne restait que les élèves. Dabaisse commença aussitôt la visite. Il arriva devant le lit d'un marchand des quatre saisons qui avait la jambe écrasée. Ses muscles tordus, sa bouche de travers et ses yeux inquiets exprimaient une atroce souffrance. Avec des précautions infinies, le maître et Misnard examinèrent cette cuisse qui n'était plus qu'une bouillie grumeleuse : «Je crois que...» et l'interne fit le geste de couper l'espace. « Pardon, reprit vivement Dabaisse. Sa jambe est à lui. Il faut le consulter. » Il prit dans ses paumes robustes la misérable main noire et crevassée et, de tout près, avec une douceur, une miséricorde sans rivages: « Mon ami, nous allons vous débarrasser de cette jambe. Non seulement elle ne peut plus vous servir, mais les chairs se gâteraient et vous risqueriez votre vie à la conserver. On your chloroformera; your ne sentirez rien, et je vous ferai cadeau d'une belle béquille neuve avec laquelle vous pourrez marcher, » L'estropié réfléchit quelques minutes, fixant alternativement sa cuisse et le chirurgien. Puis il murmura: « C'est que... c'est que... Alors, il n'y a pas moyen... Je veux, oui. Merci, monsieur le docteur. Ah, nom de Dieu! » Et deux larmes roulèrent sur ses pommettes saillantes. Je remarquai une fille blonde et laide qui se tenait de l'autre côté du lit. Je la montrai à Trub. Il me répondit: « C'est Lermontia, l'étudiante, une sainte; tu verras. » Elle avait saisi l'autre main du marchand et la caressait avec une tendresse de mère. Dabaisse lança à sa jeune élève un regard d'une compréhension infinie qu'il rétracta vite sous ses sourcils épais: «Entendu. Je vous opérerai tout à l'heure moi-même. Soyez tranquille. Lermontia, vous m'assisterez ainsi que Misnard. »

Nous étions maintenant près d'un boucher qui s'était piqué la joue avec un de ses sales outils et l'avait énorme et gonflée. Sa tête de brute exprimait une terreur intense, tandis que les doigts au tact si fin de Dabaisse palpaient cette pomme rouge et tendue. Le maître eut un: hum, hum significatif. Quelque chose de brillant circula: « Vous avez peur, vous tremblez. Sacristi, vous massacrez les animaux et vous claquez des dents quand il s'agit de vous! C'est égoïste. Enfin, je ne vous opérerai que dans quelques jours; mais votre barbe a trop poussé. Je vais, en attendant, la raser. Mon savon phéniqué! » En deux ou trois coups de blaireau, il eut vite barbouillé de mousse la figure du boucher, qui semblait un bonhomme de neige: « Attention!» Dabaisse prit son bistouri, l'essuya sur un linge, coupa quelques poils rudes, puis, d'un coup sec, le sit dévier. Un cri suraigu retentit. Je tressautai. Un flot de pus jaillit dans une cuvette hors de la joue fendue largement: « C'est fini. Qu'on le lave et le panse!... Vous êtes débarrassé. »

En délicatesse, en bonté, Dabaisse avait l'invention inépuisable. Il fouilla dans son pardessus et en tira un livre bien relié pour un petit garçon malingre et blème auquel il avait réséqué deux côtes, à la suite d'une pleurésic: « Tiens, voilà de belles histoires. Ça te fera passer le temps. Qu'est-ce que tu demandes? Des quartiers d'orange. Qu'on lui en donne tant qu'il voudra! » Je songeai mélancoliquement à Alfred...

La visite des hommes était terminée. Nous arpentions

115

d'un pas rapide et sonore, pour aller voir un enragé, une longue galerie longeant les salles. J'avais oublié Boridan. Il me fut rappelé par la rencontre désagréable de Quignon, Bradilin et plusieurs élèves qui venaient de l'extrémité opposée de l'hôpital et nous frôlèrent de leurs rires bruvants. On ne se salua point, et, quand ils nous eurent dépassés, Dabaisse s'écria sans se gêner : « Pour moi, un monsieur qui enlève inutilement des morceaux de muscle à ses malades est un misérable. » Nous étions arrivés à un étroit corridor. J'entendis des clameurs terribles, poussant une porte vitrée, nous entrâmes dans une pièce étroite et fétide. Sur un lit de fer, se roulait et bondissait hors des draps, l'écume à la bouche, la chemise déchirée sur sa poitrine raisselante, un de ces agonisants qui ne s'effacent jamais de la mémoire, y restent agrippés par leurs doigts et leurs orteils tordus, leurs rugissements, le heurt de leurs crânes contre les murs et les barreaux. Il avait été mordu, une quinzaine de jours auparavant, par un de ces chiens perdus, lesquels, privés de nourriture et roués de coups, se vengent en donnant la rage à leurs adversaires. L'atroce mal s'était déclaré brusquement. L'homme râlait à cette heure et le moindre bruit, celui de nos pas et de la porte, l'éclair d'un rayon, crispait ses muscles durs comme du bois, lui bridait le ventre, le thorax et la gorge, exorbitait ses yeux sanglants. Nous nous tenions à quelque distance, considérant avec horreur cette sarabande désordonnée. Alors, la petite Lermontia s'approcha du misérable, qui hurlait à briser le tympan, étalait à tous les regards une nudité excessive et honteuse; lentement, paisiblement, elle essuya avec son mouchoir la sueur âcre sur le front, sur les cuisses, sur la poitrine velue, l'écume des lèvres. Elle tenta de verser un peu de liquide entre les dents grinçantes : le gobelet dansait, tintait et l'eau se répandit. Elle essaya vainement de rabattre la chemise et les draps. Enfin, lasse et désespérant d'un secours physique, elle se pencha sur le front luisant, derrière

lequel se jouait l'épouvantable drame, y déposa un fiévreux baiser. Dabaisse fit un grand signe de tête : « C'est bien cela, ma fille, c'est très bien. »

Ay contin de sea beautés, la carrier de Paridan ma

Au sortir de ces beautés, le service de Boridan me sembla dur. Comme un valet de bourreau, je dus porter en ville les châssis d'un appareil avec lequel mon maître écartelait ses malades et guérissait leurs névralgies. Jemand in montai près de Quignon dans un des superbes équipages à deux chevaux du patron et nous parcourûmes au grand trot des rues régulières. Cette géométrie est l'apanage de la cité morticole. La vue de chaussées au cordeau, de jardins ronds, de statues à intervalles fixes, de demeures construites sur le même modèle, cette architecture implacable exprimait à elle seule la cruauté des habitants. Après le fleuve et les égouts, nous arrivâmes au quartier des riches. Partout nous éprouvions des ressauts mous, la voiture roulant sur de la paille devant les nombreuses maisons où l'on agonise.

Je regardais du coin de l'œil la tête plate au nez cassé de l'interne, tandis qu'il me recommandait de serrer les caoutchoucs. Nous nous arrêtâmes à la porte d'un hôtel superbe, et j'installai tant bien que mal mon bagage dans l'ascenseur qui grimpait le long d'escaliers chauds et tapissés. A l'antichambre se tenait un domestique en livrée. Cette race est, comme ses maîtres, respectueuse et craintive en face des médecins. Dans un coin, une petite fille pleurait. On nous conduisit à un salon où se trouvaient déjà le stupide Cercueillet, le silencieux Mouste, Avigdeuse qui développait sa théorie de l'animisme. J'ajustai mon appareil. Boridan arriva tout essoufsé: « Pardon! Je suis en retard. Bonjour, Cercueillet. Bonjour, Mouste. Bravo, Avigdeuse! Votre communication était superbe N'est-ce pas, Quighon? C'est Crudanet qui rageait! Ah! tout est prêt. - Ici un regard circulaire. - Nous sommes entre nous. C'est Mouste, le médecin de la maison. C'est lui qui nous a appelés en consultation. Jusqu'où devons-nous aller, pécuniairement ? » Mouste fit une moue vague qui signifiait son ignorance complète des frontières que l'on pouvait atteindre. L'œil rapide de Boridan rencontra celui d'Avigdeuse. Les deux compères sourirent : « Je crois, murmura celui-ci, que mille francs pour chacun de nous, deux cents à Quignon et cinquante à votre aide, ce serait bien. »

Mon maître fit : « Hé, hé. Hum... hum..., » se moucha bruyamment, s'assit, puis affirma : « Une expérience comme celle que nous allons tenter vaut plus, car il v a des risques. On peut nous claquer dans les mains. Ma clientèle augmente. Tout monte de prix. Je demanderai deux mille. » Cette touchante discussion fut interrompue par l'entrée rapide d'une jolie femme svelte dans une robe de chambre mauve : « Docteur, quand commençons-nous? - Justement, madame, répondit Avigdeuse, nous parlions d'examiner un peu le cher malade. - Alors, passons à côté. » C'était une chambre à coucher confortable. Près d'un bon feu, dans un fauteuil, grelottait un homme sans âge, sans cheveux, à longue figure osseuse. Il nous regarda tous d'un air hébété. Mouste montrait à Boridan une série de boutons rouges, framboises poussées le long du cou maigre comme un paquet de cordes : « Ah mais..., s'écria mon chef, du beau, du splendide zona! - Superbe, » ajouta Avigdeuse. Cercueillet remua ses grosses lèvres. Il ne voulait pas se compromettre. Il ignorait tout et avait toujours l'envie manifeste de s'en aller. Son père avait sa statue sur plusieurs places. C'est ce qui avait valu au fils une clinique chirurgicale et le titre de professeur à la Faculté.

Quelque gâteux que fût Cercueillet, il paraissait gaillard à côté du malade que palpait Avigdeuse du bout de ses doigts dégoûtés. La belle dame, cependant, minaudait de son mieux : « Guérissez-le vite, docteur, le vilain. Il est d'un paresseux! Il ne veut même plus s'habiller. L'autre

soir, nous sommes arrivés au bal en retard d'une heure. » Alors, notre client, qui jusque-là s'était laissé tripoter et France déshabiller dans un silence égal à celui de Mouste, roula des veux ronds, agita sa langue énorme et pâteuse : F'est que. F'est que. J'peux pas mettre mes bre... bre... l'entre mes bretelles... » Il eut une grimace niaise. « Après une séance d'étirage, la névralgie cède, fit lestement Boridan. C'est ca qui vous tracasse surtout, hein? cria-t-il à cette the loque vivante. — Voui... Voui... mes bre... telles. Avigdense ricanait derrière son lorgnon. Il prit mon maître à part. « C'est une bonne petite paralysie générale. Ne craignez-vous pas que?... » Le reste se perdit dans des gestes de dénégation de Boridan, qui se tourna vers moi: « Apportez la manivelle; ici, ce sera plus commode. » Je trimballai la double potence et la couchai par terre dans le cabinet. La dame m'avait suivi et me harcelait d'une voix sèche et changée : « Gare au tapis..., au lustre.... à la commode! » Quand j'eus ajusté les caoutchoucs, nous saisîmes le patient qui geignait et réclamait des épinards. On étendit le corps presque nu sur la claie. On attacha les poignets et les chevilles. Je tendis les ressorts. Il se mit à beugler. Boridan tira sa montre : « Pendant un quart d'heure! Allez-vous-en, madame. Cela vous impressionnerait. J'espère un bon résultat. »

Elle partie, Mouste et Cercueillet considérèrent ahuris le bonhomme qui gigotait entre ses bois. Quignon surveillait la manœuvre. De temps en temps, je donnais un tour de plus aux caoutchoucs: « Écoutez donc, Boridan, dit tout à coup Avigdeuse avec un soupir, comme s'il déchargeait un fardeau de conscience, c'est très gentil, cette histoire; mais, si vous demandez deux mille, je vous imite. Je ne sais pas pourquoi je me dérangerais à vil prix. Tout ceci est la faute de Mouste qui n'a pas posé nos conditions d'abord. » Mouste indiqua par un geste qu'il n'y avait pas songé: « Prenez garde, ce lien se desserre. — Et Avigdeuse, de la pointe de son soulier verni, toucha un bras du pauvre

diable qui se lamentait d'une manière déchirante. — Quant à Cercueillet, continua-t-il, il peut, comme chirurgien, demander, en dehors de nous, ce qu'il voudra. — Quinze cents francs, » déclara Cercueillet avec fermeté. C'était la seule affirmation qu'il se fût permise. Boridan comptait sur ses doigts, tandis qu'il regardait sa montre : « Deux mille et deux mille, plus quinze cents. C'est parfait. Voità le quart d'heure. Cessez et dégarnissez l'appareil. » On rhabilla le paralytique, on le remit dans son fauteuil. Mouste était allé chercher la femme : « Docteur, que je vous remercie! Quand la guérison sera-t-elle complète?

— Mon Dieu, madame (et Boridan prit son attitude la plus digne), on ne peut espérer en une fois la disparition des symptòmes graves. Mais je suis súr d'enrayer le mal. La prochaine séance aura lieu dans un mois. Mon ami et collègue Mouste vous préviendra. Maintenant du repos et un régime fortifiant. Des épinards en masse, puisqu'il paraît les aimer.

— Et quant aux sorties? Nous avons plusieurs soirées cette semaine. »

Ce fut Avigdeuse qui répondit avec empressement : Les sorties ne sont pas nuisibles, au contraire. Couvrez-le bien et qu'il se distraye. Il moisirait dans son fauteuil.

Tu vois, casanier! s'écria la triomphante épouse. Je ne peux arriver à te remuer. Encore merci, docteurs, et à bientôt. » Nous sortimes; la dame faisait voltiger les dentelles de sa robe de chambre. Son mignon visage était radieux. En descendant l'escalier, Avigdeuse chuchota à l'oreille de Boridan : « Nous aurions pu aller à trois mille. » Mouste était resté en haut. Cercueillet sifficiait et regardait attentivement la rampe de fer ouvragé.

Trub m'avertit un matin que je devais assister en ville le docteur Dabaisse, commme celui-ci m'en avait prié lors de sa sête. Nous allions cette sois non chez des riches.

foll fin

mais chez des malades extrêmement modestes. C'était l'heure du déjeuner. Le palier de chaque étage avouait à regression. nos narines ce qu'avaient mangé les locataires. Dans une chambre propre et toute simple, ornée de gravures banales. une pauvre femme maigre était couchée. Son mari, qui voulait faire l'homme et dont la gorge ravalait des sanglots ... contenus, se mit à trembler quand Trub et moi préparames derrière un rideau la boîte à instruments et les éponges. Cependant Dabaisse consolait la patiente. Il trouvait, pour la rassurer, des phrases touchantes et belles. Il dit à l'homme: « Il ne faut pas vous sauver. Votre devoir est de rester ici. Ne regardez pas, mais donnez-lui la main. Et vous, madame, serrez-la tant que vous pourrez. Un peu de chloroforme. » Il tira son petit flacon et un mouchoir. Je perçus l'odeur néfaste; mais quelle atmosphère patriarcale, et que j'étais loin de Malasvon!... Certes la besogne fut rude. Nous n'étions pas trop de deux, Trub et moi, pour passer sans trêve les éponges, les bistouris et les pinces. Le mari fixait la muraille, s'égratignait la tête de ses doigts fébriles. Misnard, son maître dont le front ruisselait, et deux élèves s'activaient autour du ventre de la malheureuse, car il s'agissait d'une terrible tumeur. Enfin, Dabaisse s'écria joyeusement : « Je l'ai. Je la tiens. Une pince. Un catgut. Une pince. Enlevez votre patte, mon garcon. Misnard, ne tirez pas. Laissez-moi faire. »

J'entendis un craquement sourd, comme de filaments qui se détachaient. Trub tendit une cuvette et reçut dedans un gros paquet gélatineux et rouge. Le pansement fut rapide: « Mon ami, — Dabaisse s'épongeait la face, — votre femme est sauvée. » Et tandis qu'elle se réveillait, étonnée, balbutiante, embrassant les mains rudes et douces qui l'avaient délivrée, son compagnon éperdu se jetait aux genoux de l'admirable chirurgien: « Assez pour moi. C'est son tour. Le bonheur ne fait jamais mal. Ne la remuez pas. » Les époux s'enlacèrent, elle et lui, si faibles devant le destin. On ferma les rideaux: « Pas de bruit. Qu'elle dorme

le plus possible! » Dans la petite antichambre, le mari courait autour de nous affolé de gratitude: « Docteur, comment reconnaître? — Ah! quant à ça (le patron le secouait par la veste): pas un sou, vous entendez? je ne veux pas un sou. Vous me fâcheriez. Seulement, j'ai remarqué au-dessus du lit une belle gravure: un soldat qui cueille des raisins. Envoyez-la-moi. »

## CHAPITRE VI

Le jour qui suivit cette opération était un dimanche et nous avions congé, Trub et moi. Une chose nous tourmentait: nous étions sans nouvelles de notre capitaine qui, néanmoins, ne devait pas être mort. Que Trub avait donc une physionomie comique et un délicieux costume! Une longue redingote noire lui battait les talons. Sa figure menue aux yeux vifs était encore rapetissée par une gigantesque cravate de satin rose. Enfin il avait tellement lissé ses cheveux avec de l'eau qu'il paraissait, sous son chapeau, porter une calotte noire. Je ne lui communiquai pas mes réflexions; comme tous les ironistes, il était fort susceptible, principalement sur le chapitre de la toilette.

Nous sortimes par un brouillard blanc à saveur de menthe, que perça bientôt un mince rayon de soleil à peine teinté de jaune. Je remarquai sur la façade de l'hôpital Typhus une multitude de drapeaux à tête de mort : « C'est aujour-d'hui la fête solenelle de la Matière, me dit Trub. Les Morticoles ne croient plus à rien, mais ils ont gardé les cadres de la croyance et les remplissent de superstitions. Si tu veux, nous allons d'abord flâner vers le quartier pauvre où habite un de nos anciens malades, nommé Bryant. »

Il n'y avait presque personne dans les rues. On se recueillait sans doute pour la cérémonie. Les statues émergeaient lentement de la brume et nous voyions moins les édifices qu'une sorte de fumée voltigeant autour d'eux.

Comme la plupart sont des hôpitaux ou des prisons, ce masque de brouillard n'avait rien de désagréable. Il se dissipa un peu, cédant aux nuages lourds des usines. Nous longions des canaux lamentables Sur ce quai, point de galères noires, mais des bateaux marchands. Des larves déguenillées déchargeaient des futailles. Leur station sur deux pieds semblait un instable équilibre. C'étaient nos malades d'hôpital, mais plus tristes encore au grand jour, au grand air. La joie n'était nulle part, ni dans l'horizon limité par des tuyaux de cheminée, ni dans les eaux mortes du canal, ni dans les vastes hangars de bois où s'empilaient des marchandises qu'aucun de ceux qui les avaient apportées ne consommerait. Trub me désigna une armée de petits barils bleus : « Regarde ces monstres. Ils renferment une liqueur, l'absinthe, avec laquelle les pauvres se grisent pour échapper aux tortures de la vie. Pendant quelques heures, ils ne respirent plus l'acre parfum du charbon et du cuir tanné, ils ne voient plus le ciel lamentable. Ils ne sentent plus leurs muscles brisés. Mais chacun de ces récipients enferme au moins cinq folies, dix crimes et vingt suicides, et, comme ici on jouit de l'hérédité, il sera porté, ce fardeau, par les épaules de quatre ou cinq générations où il laissera sa marque ineffaçable. Ces sinistres enfants, qui rôdent autour de nous, sont les fils de l'absinthe. Ce sont leurs papas, ces tonneaux au ventre homicide, des papas verts, bleus, de toutes les couleurs, de sales alcools que l'on distille là-bas, dans ces fabriques... »

Nous étions arrivés à un faubourg grouillant. Des voitures à bras encombraient les chaussées, couvertes de légumes étiques, pauvres et fripés eux aussi. Toute la foule affairée sentait le vin, la sueur, la friture, le mélange d'haleines faméliques, et se coudoyait en silence, car la misère rend les cris plus rares. Ils gisaient là, sur les charrettes, les morceaux de viande douteuse qui prolonge la vie de quelques heures, remplit à moitié les flasques intestins que dévide ensuite Trouillot. Je vovais tous ces

14/3

etalor

passants ouverts sur les tables d'autopsie, leurs organes creux et sanglants, leurs corps raidis. J'éprouvais plus vive que jamais l'universelle détresse de la masse.

Nous marchions vite, car Trub avait des mollets d'acier et ne s'arrètait pas pour m'attendre. Nous traversâmes un passage, une enfilade de cours délabrées, ou des gamins a d'inse roulaient dans la boue, et nous montames un escalier de bois vermoulu, aux marches disjointes, à la rampe poisseuse. Trub grimpait quatre à quatre, faisant flotter sa cravate rose. Nous fimes halte devant une porte à figure de mendiante, percée d'un œil chassieux de serrure et survivon laquelle était écrit : Bryant, artiste. On entendait des piailleries. Un homme brun, creusé, et qui avait le hoquet, vint nous ouvrir, un marmot sur les bras : « C'est vous... Bonjour, » dit-il à Trub. Il me serra la main nerveusement : « Allons, la patronne, le couvert! » La table était dressée devant un grabat sur lequel s'assit notre hôte, tan-/ dis que nous nous affalions dans deux carcasses de chaises : Ca n'est guère chouette chez nous, pas vrai? Les médecins nous prennent tout. » La femme entrait, blonde à la taille souple. Elle tenait par la main un second bébé qui, se pressant contre elle, révélait la forme fine de ses jambes. Elle boitait légèrement : « Il tousse toujours, continua Bryant. Ils me font acheter tant de sirops que l'argent de mon travail y passe. Il en est encore venu un ce matin, qui m'a ausculté comme à l'hôpital et il a fallu lui allonger cent sous. Ils sont durs, ceux-là, avec nous autres. Des fois même, ils se font payer à l'avance. C'est égal, mousieur Trub, j'aime mieux ne plus être à Typhus. L'ouvrage donne. La femme et les enfants ne crèvent pas de faim. Comment va ce bon monsieur Dabaisse? En voilà un homme! C'est une autre affaire que les canailles du Secours universel. » Notre gracieuse hôtesse nous servait avec son gentil sourire. Un peu plus grasse, elle eût été charmante. L'arrivée dans l'estomac de l'ouvrier d'un verre de vin bleu l'indignait contre sa situation : « Ca n'est pas tenable, cama-

rade. — Il me secouait le bras. — Vous ne vous figurez pas ce qu'ils font, ces médecins. On ne peut même pas crever tranquilles. Ils viennent arroser nos bicoques de phénol, nous empester. Ils ne s'occupent de nous qu'à ces moments-là, parce qu'ils ont peur que nos cadavres ne les empoisonnent. Ah! si notre pourriture servait au moins à autre chose qu'à enrichir Crudanet et sa clique! Car le Secours universel les paye, eux les hygiénistes, pour venir faire leurs saletés chez nous. » Je retrouvais cette haine sociale, si vive mais si justifiée, que m'avaient révélée, salle Vélàqui, Jage, Lepêcheur et les autres.

de Jadis, poursuivit Bryant, on pouvait crever sur les champs de bataille; c'était plus propre; ça ne profitait qu'aux corbeaux. Maintenant personne n'ose plus faire la guerre aux Morticoles, rapport à leurs inventions d'obus vénéneux, d'explosifs qui donnent l'épidémie. Je l'ai lu ce matin encore dans le journal. Ils ont fabriqué un truc qui éclate en l'air et répand le choléra. Tout ça servira contre nous, oui contre nous, les pauvres, quand nous désobéirons... Mais, patience! — Il montra ses enfants. — Les gosses que voilà, s'ils vivent, apprendront à manœuvrer le poison et les machines. Alors, on verra... Ce petit-là, monsieur, croyez-vous qu'on me force à l'envoyer à l'école! Il pourrait commencer à apprendre un métier; pas du tout. Il faut qu'on lui bourre la tête avec un tas d'histoires inutiles; il m'a dit l'autre jour: Papa, tu tousses comme

A une question de Trub, Bryant s'esclassa: « Si j'irai à leur sète? La sête de la faim! La danse devant le busse!! Ah non, par exemple. La Matière, la science, tout ça c'est aussi bête que le bon Dieu. » En nous servant un morceau de fromage insect, il nous expliqua que la poussière de bois, incessamment aspirée, l'avait rendu phtisique peu à peu. Comme il avait épuisé son stock de résexions personnelles et commençait à rabàcher, nous lui simes nos adieux...

un poitrinaire : c'est ennuyeux, parce que, quand je serai

races depelles of effect

grand, moi aussi je tousserai. »

node

×

Les rues étaient animées. Des cris, des appels ravaient 4: En ce pays, me dit Trub, il faut tout mettre sur le compte de l'égoïsme et de l'intérêt. Ces deux mobiles ont poussé les Morticoles à diviniser la science, objet de leurs études, source de leur pouvoir. Tu verras quel encens on lui brûle et quels autels on lui dresse; mais nous voici devant l'école de la Misère, où l'on distribue, en ce beau iour, les prix à la jeunesse pauvre. Entrons. C'est un imposant spectacle. >

La salle où nous pénétrames était vaste, triste et nue, divisée en deux étages, dont le supérieur appartenait à un orphéon criard. Sur une estrade, paradaient les professeurs à l'air dur, en robes jaunes, noires, vertes, rouges, semées d'étincelantes décorations. Dans le bas, se pressait un troupeau d'enfants qui se ressemblaient comme des frères; tous, en vêtements troués et rapiécés, portaient, sur leurs visages, des rides précoces et les coups d'ongle du destin. Cet âge de la puberté, où la vie fermente, était pour eux bridé par des chaînes, obsédé d'images lugubres. Ils restaient silencieux et prostrés, ruminant la faim, la détresse, les yeux à terre, se grattant les cheveux et les genoux, de leurs mains décharnées. Un des maîtres se leva et félicita ses collègues des écluses de bonheur qu'ils ouvraient aux déshérités, en leur enseignant les principes de la raison, de la sagesse; puis il s'adressa aux petits: « Travaillez, obéissez. Vous monterez dans cette société généreuse où toutes les carrières vous sont ouvertes. Plus tard, vous vous rappellerez nos conseils avec attendrissement. » Il affirma, cynique, l'admirable effacement des classes, des dissérences de santé et de fortune, et montra d'un geste superbe la devise LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ qui scintillait sur le plasond. En avant la musique du mensonge, et le mensonge de la musique! La distribution commença: « Premier prix de misère physiologique, prix d'excellence : ce prix, institué par le docteur llidazza, a été mérité par le jeune

Piot, interne. » Une aigre sonnerie de piston..., et l'on voit un minable squelette qui se traîne péniblement vers l'estrade. On lui remet un livre rouge à tranche d'or, qu'il changera en sortant contre une tranche de pain. Quand il revient à sa place, je regarde le titre: l'Extinction du Paupérisme, par Crudanet. « Premier prix de froid et de fièvre : fondation de Mue Laguiche; mérité par Galpi Ludovic, externe. » Un petit borgne s'avance, grelottant, tremblotant, titubant dans un pantalon déchiré. Il emporte aussi un gros bouquin; trop lourd pour ses membres débiles. Suivent les prix de rougeole, de claudication, d'ulcères, de soumission, d'alcool, de mauvais traitements et d'anémie. Les professeurs embrassaient de loin chacun des arrivants sur sa partie la moins dégoutante et lui adressaient quelque bonne parole. Certains lauréats n'étaient qu'un abcès. D'autres, habillés de vieilles chaussettes, de restes de parapluie, de loques fangeuses, laissaient derrière eux un sillage fétide. Tous étaient d'une transparente maigreur, qui faisait saillir leurs os pointus comme des architectures d'oiseaux. Cependant la jeunesse est si douce chose que leurs yeux brillaient d'une joie brève et que l'allégresse dépassait les haillons, quand ils descendaient de l'estrade, aux beuglements de la musique, serrant la rècompense contre leurs étroites poitrines. Un ne vint pas chercher son livre : le premier prix de suicide des pauvres. Il est de tradition qu'on envoie ce souvenir aux parents. Il se compose des œuvres de Malamalle... La puanteur de la salle devenait si insupportable que je suppliai Trub de partir.

Nous nous retrouvames dans la foule et suivimes le mouvement général qui nous portait vers le fleuve et les quartiers riches. Nous étions perdus au milieu d'un remous de pouilleux et de loqueteux affligés des maux les plus divers. Par bonheur les contagieux n'étaient pas à craindre. Ceuxci, on les traque comme des bêtes fauves et on les expédie à l'hôpital des Contages, où s'accomplissent mystérieusement

de véritables massacres. D'après Trub, on plonge les malheureux, sous prétexte de désinfection, dans des huiles phéniquées bouillantes où ils se dissolvent bientôt. Avec leur décoction se fabrique la cadavérine, substance d'éclairage extrêmement claire, inodore et agréable. Dans la flamme de la lampe revivent et crépitent ainsi quantité de petites àmes épidémiques. Les plus dangereux, les lépreux, cholériques, etc., sont comprimés entre des cloisons d'acier. L'amalgame de chair et de sang produit une mixture résistante qui sert au mobilier et qui s'appelle cléra, par une abréviation linguistique curieuse. Les rougeoleux sont employés à une teinture qui s'obtient en leur écrasant, dans de la benzine, la tête et les parties colorées : « Ma cravate en est imprégnée, » ajouta Trub négligemment. Ces éclaircissements m'étaient donnés parmi le tumulte et la bousculade. De temps à autre, un riche, affecté d'obésité, agité par un tic ou ramolli par une congestion, passait en superbe équipage, et l'on voyait à la portière sa tête douloureuse, effrayée. Alors c'étaient de sourds grondements de colère : « Il balade sa carcasse. — C'est fait avec nos misères, son carrosse! - Rentre ta gueule, repu! » Nous débouchions sur la place du Parlement. De là devait partir le cortège, composé des ratés politiques, des Académiciens, des médecins de la Faculté, du Secours universel et des juges. Chaque année, cette cérémonie donnait lieu à des discussions et rivalités effroyables, tant les Morticoles ont développé le sentiment vaniteux de la hiérarchie et des préséances, adorent la pompe, les dis-/ cours, les estrades, tout ce qui hisse, décore et panache la stupidité et la faiblesse humaines.

J'entendis des murmures de curiosité joints à des rumeurs furieuses, car la foule est naturellement hostile à ces docteurs qui la tyrannisent, l'exploitent et organisent des fêtes à ses dépens. Une nuée d'agents de police nous refoulaient avec violence, s'attaquant de préférence aux femmes, dont ils tordaient les seins, et aux enfants, dont ils

cassaient les jambes. Ce corps se recrute parmi les alcooliques les moins débilités. On leur verse, le matin des réjouissances, assez d'eau-de-vie pour les griser, pas assez pour que l'administration n'en tire pas un petit bénéfice. Ainsi làchées, ces brutes se chargent de faire de belles lésions parmi le peuple et s'acquittent de leur besogne à merveille. Le lendemain de la célébration de la Matière, on amène dans les hôpitaux des hottes de fractures variées. Les autopsies augmentent du triple.

Les vociférations redoublaient. Je perçus ces mots : « Les voilà, les voilà, » accompagnés d'injures et de grincements de dents. Les vagues de haine déferlèrent, miroitement d'yeux, écume de lèvres. Les poings se contractaient. Les visages se tordaient de rage contenue. Sans doute ces féroces étaient des malades, des estropiés. Sans doute les agents n'auraient pas de peine à les maintenir. Pourtant cette houle de fureurs me terrifia. Aussi loin qu'allait mon regard, je voyais la masse électrisée, frémissante. Les figures grimaçaient et luisaient. Les pères soulevaient les enfants, leur montraient leurs bourreaux. L'universel esprit de vengeance baillait et rugissait comme un animal monstrueux accroupi sous les drapeaux et banderoles. Des délégations de médecins de province et de villes d'eaux se groupèrent devant le Parlement. Les orchestres jouèrent des marches funèbres, et les bannières flottaient, couvertes de devises : Bonheur, Santé, Travail, Liberté, Fraternité. Solidarité.

Des degrés du Parlement, descendirent les ratés de la politique et les libidineux sénateurs. Ils causaient entre eux, plaisantaient, se montraient le public. Ils étaient gras, bien portants, robustes, en face de cette hâve multitude, tel un bon morceau de bifteck devant un lion maigre, et j'admirais la barrière morale qui sépare l'oppresseur de l'opprimé. De quoi parlaient-ils? Qu'agitaient-ils dans leurs cervelles vides et confuses? Les uns avaient des favoris, d'autres de la barbe; d'autres étaient imberbes

comme des comédiens et ils posaient pour la galerie, s'arrêtant sur les marches, pérorant à grands gestes. Un gamin à tête de vipère grommela près de moi : « Canailles, voleurs, voleurs. » Et je voyais la forme des bouches dessiner de tous côtés ces <u>outrages</u>. Les parlementaires portaient des redingotes noires et des serviettes en maroquin. On les accusait de tripotages et de déprédations innombrables; mais, comme ils servaient d'intermédiaires entre les autres pouvoirs et qu'ils faisaient les lois, ils se soustrayaient toujours eux-mêmes à des châtiments d'ail-

Un défilé de personnages aux couleurs éclatantes sortit d'une rue latérale. Leurs robes écarlates trainaient à terre. Ils avaient sur la tête de hautes toques rouges, sur l'épaule une bande d'hermine. Ils marchaient en rang, solennels, majestueux, précédés de massiers à chaînettes également majestueux et solennels. Je jouai des coudes et des mains pour me rapprocher de ces magots. Sur leurs étendards on lisait : Académie de Médecine. - Académie de Chirurgie. - Académie des Sciences. - Académie du Positivisme. — Académie de Physiologie. — Académie de Psychologie. — Académie de Thérapeutique. — Académie de Sociologie, etc., etc., et autres noms baroques, tirés du latin et du grec, qu'épelaient autour de nous les enfants et qu'estropiaient les badauds. Derrière eux, une fanfare retentissante précédait une statue dorée, grande comme une tour. hideuse. hérissée d'objets symboliques tels que compas, seringues, machine électrique et forceps, le tout en carton, ajusté sans art et sans goût à l'effigie burlesque. Un immense cri s'éleva : « La Matière! La Matière! » Sur l'escalier, les membres du Parlement enlevèrent leurs chapeaux, en bas, ceux de l'Académie, leurs toques. Des multiples bras de cette mère Gigogne partaient des cordons d'argent, qui se prolongeaient jusqu'à des sortes de brûle-parfums balancés par des juges en toge noire. Ringsofonno

Un des politiques debout sur les marches tira de sa poche un papier et se mit à lire, fréquemment interrompu par des exclamations ironiques et des jurons : « Chers concitoyens, c'est aujourd'hui notre fête nationale. Je suis heureux de constater ce concours de populations qui viennent saluer la statue protectrice de la Cité. La Matière a banni les vaines idoles de la religion, chassé les ténèbres de ses bras robustes et rempli les cœurs d'allégresse, Grâce à elle, le règne de la raison est arrivé. L'instruction s'étend à toutes les classes, avec son inévitable cortège de progrès, de fraternité et de justice. A l'ombre de ce palladium, de justes lois sont écloses qui protègent les moindres citoyens, leur assurent la jouissance de bienfaits incessants. La paix règne au dedans comme au dehors. Le pauvre est soigné et guéri comme le riche. Les triomphes de la science sont plus nombreux que jamais. Je veux ménager les modesties, mais qu'on me permette de citer les noms respectés d'un Malasvon, d'un Boridan, d'un Cudane, d'un Bradilin, d'un Cloaquol qui consacrent toute une existence d'abnégation à améliorer le sort de leurs semblables. Sur la noble route ouverte aux inventions pacifiques, la statue de la Matière s'avance sans chanceler, et sa marche éclaire les consciences. Une saine entente de l'hygiène et des modifications économiques et sociales a remplacé la vile croyance en Dieu, tari la source des préjugés néfastes et des vieilles erreurs. Ces glorieux résultats n'ont pas été acquis sans peine, mes chers concitoyens, mais nous serons suffisamment récompensés par votre reconnaissance. »

Après ce discours, prononcé d'un ton de cabotin, une main vers la statue, et l'autre sur l'absence de cœur, des applaudissements éclatèrent parmi les docteurs, mais le peuple resta silencieux et morne. Un des rutilants, le beau Tismet de l'Ancre, prit la parole, au nom de la médecine agissante, pour remercier le Parlement et énuméra les progrès de l'année, où il se tailla sa large part. Quand il en vint à la sublime institution du Secours universel qui

supprime la misère et répand l'aumône comme une urne inépuisable, des ricanements sinistres et stridents grin- cèrent de toutes parts, vite réprimés par le zèle des agents. La harangue terminée, la statue de la Matière oscilla sur sa large base et se mit en route au son d'une marche funèbre. Autour d'elle ses emblèmes tintaient et brinqueballaient. Elle avait l'air, à chaque arrêt, à chaque heurt, de saluer ironiquement à droite et à gauche.

Nous assistâmes au long défilé des glorificateurs de la Matière. Après les politiques, marchaient les délégués du Secours universel. On se les montrait, on les invectivait. on se racontait comment ils gaspillaient l'argent destiné aux pauvres, on crachait dans leur direction. Je retrouvais là en pleine rue, dans ce jour blème et brumeux, les lamentations et les frénésies qui se chauffaient autour du poêle chez Malasvon. Ensuite, les juges, les vénérables juges. Ils avaient, eux aussi, des symboles pendus à leur bannière, une balance, sans doute parce qu'ils vendent à faux poids, un glaive, ébréché quand il s'agit des docteurs et des politiciens, rouillé pour les malades riches, mais qui reluit et frappe de toute sa force sur les misérables. A leur tête était Crudanet, fier, arrogant, maître des autres et de lui-même. Sa robe rouge rayée de noir indiquait sa double puissance de magistrat et de professeur. Suivaient les juges subalternes, mêlés aux délégués d'hygiène, aux rapporteurs des crimes et des suicides (je reconnus Malamalle), les médecins des fous, où Trub me désigna un colosse couvert de décorations, le fameux Ligottin, pourvoyeur de chair humaine. Lui et ses collègues de l'Aliénation mentale servent d'intermédiaires entre la justice et les médecins, livrent ou soustraient au bourreau qui bon leur semble, séquestrent, interdisent, condamnent, suivant le dogme de la responsabilité morale, dont eux seuls obtiennent au concours le redoutable secret. Deux lignes de leur écriture suffisent à envoyer au supplice ou au cabanon, à plonger les âmes dans les ténèbres.

An terrible fracas d'une nouvelle marche qui dominait l'écho de la précédente, parurent les professeurs de Faculté, Avigdeuse, Tismet, Malasvon, Boridan et les autres, sauf Charmide et Dabaisse que l'on ne voit jamais dans ces cérémonies. Une bande de nuance différente sur la robe indiquait les représentants de la Physique, de la Chimie, des Mathématiques ou de la Botanique. Et encore, et sans trêve, des étendards, des pavillons, des insignes, des Vive la Matière et des A bas Dieu. Tous ces pantins avançaient d'un pas de comédie, inclinant leurs vilaines trognes pour remercier d'applaudissements imaginaires. Les Académiciens se distinguaient par les costumes les plus comiques, des palmes, des brandehourgs, des manchettes de dentelles et des épées que trainaient ces hideux vieillards.

Venaient enfin les journalistes, avec Cloaquol, puis les étudiants nombreux et pressés, ricaneurs, saulant autour de leurs emblèmes, narguant cette foule dans laquelle ils ne voyaient qu'une matière à autopsies. En queue, le personnel des hôpitaux, nos collègues, les surveillants et infirmières, la petite Marie, Trouillot immonde et déjà ivre.

Toute cette clique devait promener la Matière à travers la cité. Une commère nous expliqua complaisamment le trajet : « Ils iront aux hôpitaux, aux prisons, aux morgues, aux égouts, à la place des Exécutions électriques, à celle des Tortures expérimentales. Ils s'arrêteront devant les statues les plus célèbres. Ça va en être du bavardage et des menteries! Après, ils remiseront leur Matière dans un hangar qu'on surveille toujours, parce qu'on a peur qu'on n'y mette le feu. Ah, c'est que nous ne l'aimons pas, monsieur, leur gueuse dorée! — Circulez, circulez, p criaient les agents de police, et je portais tout mon effort à ne pas quitter le bras de Trub.

Nous nous écartames, en longeant le fleuve, jusqu'à l'extrémité des faubourgs. C'était une succession de ter-

Month of the

19....

rains vagues, pelés et solitaires où fumaient de place en kic place des cheminées d'usine. Le crépuscule commençait. Nous marchions sur des chaussées défoncées et boueuses. En la le A distance j'aperçus un gros bourg : « C'est, me dit Trub. une des nombreuses villes d'eaux. Les Morticoles habiles mélent-aux sources naturelles, à l'aide de procédés spéciaux, certaines substances chimiques parsois inosfensives et fondent ce qu'ils appellent une station thermale. Alors ils s'entendent avec un docteur célèbre et s'attachent plusieurs de ces médecins qui pullulent dans la al- al- al- alcapitale et n'y trouvent pas leur subsistance. La comédie s'engage. Moyennant une redevance annuelle, le Boridan 4 min ou l'Avigdeuse ou le Clapier envoie sa clientèle à ses jeunes confrères. Il explique à ses malades que la kyrielle des remèdes pharmaceutiques ne suffit point à les guérir, qu'à tel endroit on vient de découvrir une source minérale douée de propriétés merveilleuses et certaines. Les naîfs font leurs malles, se transportent dans ces coûteux établissements et absorbent, pendant une période déterminée. des verres d'eau, des bains et des douches à diverses températures. Ils boivent aussi l'illusion. Mais ils deviennent la proie d'hôteliers rapaces et des cupides médecins de villes d'eaux. Ils sont bernés, tondus, exploités avec méthode, cependant qu'on leur vante la source et ses vertus miraculeuses. S'ils avouent n'éprouver nul bienfait, on leur répond : « Ce sera pour l'année prochaine; l'eau n'agit qu'après deux saisons. » Se plaignent-ils de souffrances nouvelles, on leur objecte que c'est l'effet d'une première cure... »

Devisant de la sorte, nous atteignîmes une construction sinistre, haute et grise, isolée dans la nuit. Au-dessus de la porte, une lanterne rouge éclairait ce mot : INCU-RABLES. Donc les Morticoles ont la cruauté d'inscrire ces irrémédiables syllabes au fronton des asiles. Ils suppriment l'espoir, attente dorée du ciel, l'espoir qui délie la douleur, et qu'accélère la fièvre, qui ouvre de ses blanches

mains les espaces de l'avenir et se tient debout aux chevets, entre la patience et la terreur...

Nous dinâmes à la table du directeur, le propre frère de Malamalle, robuste, bavard comme lui, et honteux de sa position qu'il considère comme inférieure. Lui aussi nous démontra les beautés de son établissement, où les grands docteurs viennent se faire la main : « J'accepte les malades intermédiaires, ni riches ni pauvres, qui ne veulent pas entrer à l'hôpital, et payent une petite pension pour être soignés. Hi! hi! J'admets les ménages, un vieux qui ne consent pas à quitter sa vieille délabrée, un jeune homme qui s'attache à sa fiancée prématurément phtisique, ou que ronge un ulcère, ou qu'obsède une maladie noire. S'il faisait jour, je vous montrerais mes pavillons, mais maintenant tout ça dort ou agonise. Chaque matin les Malasvon, les Canille, les Tismet viennent ici avant ou après l'hôpital. Toute charcuterie est licite. Hi! hi! Je tiens de la viande de toutes les qualités, de tous les âges. » Nous étions tous les trois assis à une petite table, dans une vaste pièce mal éclairée. Je distinguais aux murs des estampes et leurs dédicaces : A notre bon Docteur. - A Joseph Malamalle. Amitié et reconnaissance. Ces sortes d'ex-voto, la rudesse de cet homme, l'endroit et l'heure me glaçaient d'effroi et Trub clignait malicieusement de l'œil au récit de tant d'infamies. J'entendis des coups sourds et réguliers : « Ne faites pas attention; c'est un cercueil qu'on cloue, nous déclara notre hôte. Telle est ma musique quotidienne. Vous ne prenez pas de ces haricots verts? Vous avez tort; ils sont délicieux. Je vous disais donc que ces messieurs de la Faculté tentent ici l'impossible. Ils fendent mes pensionnaires comme du bois, ils les attachent nus à des arbres. Ils leurs entonnent des lavements au feu, à la glace, au poivre, au jus de bifteck. Quel abatage! Hi! hi! Je meuble à moi seul les cimetières des environs, et ce qu'on jette à la tombe est fort mêlé, je vous assure, car mes aides s'embrouillent dans les morceaux. Et ce sont des cris de

miller

désespoir, des lamentations. Les murs en entendent! Moi. je reste calme. Je n'ai rien à dire. C'est le droit des docteurs. Il leur faut bien des occasions de laboratoire. Les condamnés à mort sont trop rares. Les suicidés de mon frère sont des sybarites, qui ne veulent se laisser toucher par personne. Moi, je me rends autrement utile à la science, et les journaux de Cloaquol célèbrent ma maison comme une œuvre de haute philanthropie. Vous connaissez Bradilin? Quel zèle il avait celui-là! Il venait à toute heure, me harcelait pour emporter un muscle, un bras, quelquefois and un cadavre entier, au risque d'infecter la ville. Maintenant nous l'avons perdu. Il se donne aux enfants, aux animaux. C'est Malasvon mon roi et mon prophète. Il fait tous les frais accessoires. C'est que ca coûte cher le mannequin vivant! >

Les heurts sourds et durs continuaient à intervalles fixes, m'impressionnaient affreusement. Malamalle le remarqua: « Rassurez-vous, monsieur. Vous en prendriez vite l'habitude, si vous restiez un peu. Moi, je n'y fais plus attention. On ne cloue pas qu'ici. On cloue aussi dans les cours, dans les greniers, dans les caves, dans mes appartements particuliers, et ca n'arrête ni jour ni nuit. Une vraie débauche de menuiserie! Hi! hi! » Son rictus céda cette fois à un rire strident, épouvantable, où s'entre-choquaient des squelettes.

J'avais hâte de fuir. Je serrai avec dégoût la main de l'ogre, me demandant s'il ne nous avait pas fait manger de chair humaine. Mais, sous le masque outrancier et cynique de considération de la constant de la de son récit, je devinais du remords. Une de ses voitures nous ramena à l'hôpital Typhus. A aucun moment nous n'avions eu de nouvelles du capitaine Sanot.

A la suite de la fête de la Matière, l'hôpital fut désorganisé. Boridan n'y venait pas, non plus que Quignon, et les malades, livrés à eux-mêmes, ne s'en trouvaient que mieux. Quelques-uns guérirent audacieusement. Je profitai de cette accalmie pour fréquenter les salles de Dabaisse.

Misnard s'était pris d'amitié pour moi. Il avait une honnéte figure ; toute sa personne respirait la droiture et la décision. Il faisait son devoir avec une conscience digne de son chef, tel Barbasse auprès de Charmide.

Un matin, je trouvai Trub et la surveillante en train d'installer dans son lit un malade qui étouffait. Il respirait avec un bruit rauque de la gorge qui s'entendait à distance, et rouge, l'œil hagard, la bouche ouverte, les narines battantes, il frappait de ses mains crispées l'air qui ne parvenait pas à son poumon. Cette vue atroce est contagieuse. Il semble qu'on agonise soi-même : « C'est le croup, murmura Trub, et justement le patron n'est pas là. » Misnard prévenu arriva en toute hâte. Il observa l'homme une minute, interrogea sa femme, qui l'avait amené, et se répandait en lamentations confuses. Sa conviction faite, il nous demanda deux bistouris, une canule, un linge, que nous apportames en courant. Il saisit le cou, le fendit sur le milieu, d'une entaille nette et rapide, fouilla dans la profondeur avec la sonde pour dégager le traiet. On entendit un sifflement aigu. Déjà l'interne enfonçait la canule. Par son orifice jaillirent des filets de sang et des membranes recroquevillées. Un peu de vie monta aux regards du patient. La moindre de ces parcelles signifiait la mort; je le savais et j'admirais ce jeune homme uniquement attentif à sa besogne, qui recevait en pleine figure la sanie et les détritus funestes. Mais une crise de suffocation survint, si rude que je crus l'opéré perdu. Ses bras se raidissaient. Trub lui tenait la tête et la surveillante les jambes, pendant que la femme pleurait à gros hoquets. Alors Misnard retira la canule; d'un calme geste de héros, il appliqua ses lèvres sur la plaie, aspira fortement. Il y eut un grelottement, un glou-glou humide. L'appareil passa sans difficulté. Ce fut une transformation : l'opéré respira largement, ses muscles se détendirent, et sa physionomie exprima une reconnaissance mélée d'extase, tandis que le courageux interne se rinçait la bouche dans une cuvette.

Cet acte, qu'il faut du temps pour raconter, fut d'une brièveté sublime. Nous étions transportés d'enthousiasme, moi, Trub, la surveillante, les malades des lits voisins. La femme se jeta au cou de Misnard, mais lui semblait gêné par ces expansions et disparut. Après son départ, ce sut un concert d'éloges attendris. On regardait les membranes tombées sur les draps, les gouttes de sang, la salle. Tout était ennobli par la belle image du sacrifice domptant la mort. Trub le hableur sanglotait dans ses petites mains. Jenfler

## CHAPITRE VII

J'appris avec douleur, le jour suivant, que Misnard était très malade. La fièvre croupale l'avait pris dans la nuit, Mon service achevé, je courus à sa chambre, au-dessus de la salle de garde. J'eus le triste bonheur de veiller ce martyr et de lui faire boire sa potion par toutes petites gorgées. Il me considérait de son bon regard intelligent, un peu voilé. Il parlait bas, mais sans incohérence; même il me demanda du papier, il griffonna péniblement une lettre, sa pauvre tête brûlante appuyée sur sa main. Il répéta à deux ou trois reprises : « Ah ! ca ne va pas fort ! Ca ne va pas du tout! » Au reste il se jugeait avec lucidité et s'observait la gorge au miroir. Il n'avait pas voulu que l'on prévint ses parents, lesquels habitaient la campagne. Ses camarades venaient le voir, essavaient de lui remonter le moral: « Eh bien, mon vieux, tu fais la jeune fille! Tu te rends intéressant. » Il ne répondait que par un mélancolique sourire. A Jaury il dit : « C'est toi que je charge, quand ce sera fini, de prévenir mes vieux. Tu y mettras beaucoup de douceur, parce qu'ils n'auront pas de résignation. » Quand Dabaisse entra, accompagné de Charmide, il manifesta une joie très vive et ses lèvres sèches étaient agitées d'un tressaillement nerveux. Dabaisse ne cachait pas son émotion : « Grand bêta! Il s'était déjà dévoué une fois dans les mêmes circonstances. Je le lui avais pourtant défendu : on ne peut pas le tenir.

- Comment va-t-il mon bonhomme, patron, interrogea faiblement Misnard, et le 34, vous savez, la fracture du crâne?
- Bien, bien, ils vont tous bien. Fiche-moi la paix avec les autres. C'est de toi qu'il s'agit, mon brave enfant, de toi qui nous fais des peurs affreuses. Examinez-le, Charmide, je vous en prie. »

Charmide éclaira le gosier, ausculta, tâta le pouls et moi, qui connaissais sa physionomie et sa façon discrète de dissimuler une mort imminente, j'eus le cœur atrocement serré. Il dit quelques paroles à l'oreille de Dabaisse, puis tout haut : « Vous vous en tirerez, cher ami; le mal rétrocède. — Docteur, insista Misnard, est-ce que les bronches se prennent? Il me semble que je respire difficilement. J'ai ce rythme cahoté que vous avez décrit. » Je compris alors que, malgré ses recommandations et son assurance, l'infortuné gardait quelque espoir. Il prononçait des termes techniques et ne quittait pas des yeux Charmide et Dabaisse, leurs loyaux visages bouleversés et qui s'efforçaient d'être rassurants. Pendant quelques minutes, tous trois causèrent comme s'ils discutaient un point de science où personne ne fût en question.

La journée du lendemain se passa de la même manière, coupée par des remèdes, des visites de collègues et de Dabaisse. Celui-ci me recommanda, si Misnard allait plus mal, de le prévenir aussitôt. Il ajouta comme pour se soulager la conscience: « J'ai un remords. J'ai un remords. J'aurais dû être là de meilleure heure, prévenir son zèle...» Le malade respirait de plus en plus mal. Son regard, dans la figure terreuse, prenait une fixité glacée, et, quoique sa fièvre diminuât, ce que nous constations ensemble au thermomètre, il était dans un état de prostration croissante. Cette seconde nuit, j'entendis un faible murmure: « Canelon, parlez-moi de Dieu, puisque vous croyez, vous. » Alors, je m'approchai, et de tout près, tenant sa main moite, je lui dis sur ma certitude d'un Sauveur, d'une vie

postliume et d'un rachat des consciences, tout ce que mon enfance avait appris, tout ce qui est ma foi, le plus pur de moi-même, mon seul trésor, mon viatique. Parfois il avait un petit hochement de tête, incrédulité ou étonnement, mais ce n'était plus son attitude impie, sa négation universelle de jadis. Je considérais ces narines pincées, ce beau front où les cheveux prenaient des courbures de révolte, et je songeais combien les convictions scientifigues sont chose fragile aux heures graves. Au tressaillement de ses doigts, à la vibration de tout son être, je devinais qu'il commençait à entrevoir des contrées inconnues et lumineuses. Le ciel s'ouvrait pour son âme héroïque. Il m'interrompit : « Je halette, C'est la fin. Le pouls cesse. Adieu et merci. » La lampe qui nous veillait s'éteignit à la même seconde, et il perdit la lumière dans le noir, le courageux, le noble, l'admirable Misnard. Quand j'eus rallumé, je m'agenouillai près du lit : « Seigneur, tu ne peux repousser ceux qui t'ont méconnu en nom et en personne, mais qui t'ont gagné par le sacrifice. Accueille celui-ci dans ta miséricorde. Il est à toi, bien qu'il t'ait renié, et tu vivais en lui sans qu'il s'en aperçût. » . . .

Je suivis le convoi par les rues froides et brumeuses. Dabaisse, Charmide et quelques internes marchaient recueillis derrière le cercueil. Mais la foule des indifférents causaient de leurs petites affaires, de leurs concours et compétitions, de ceux qui avaient bien léché les pieds, et de ceux qui les avaient mal léchés, et je ne comprenais point cette métaphore. Au cimetière, Crudanet et Cloaquol lurent quelques pages vides et prétentieuses, où il était question du devoir médical: ... Bel exemple, — Route du progrès, — Splendeurs laïques. Après la dernière pelletée de terre, et comme l'assistance s'écoulait, je vis une femme en noir, porteuse d'un gros bouquet, venir le poser pieusement sur la tombe, et je reconnus la compagne du croup.

Avant soigné un de leurs camarades, je me trouvai presque traité d'égal à égal par les internes. Quignon fermait les veux sur mes irrégularités dans le service et j'allais souvent à la salle de garde. La petite Marie, dépitée orcer de mon peu de galanterie, affectait de ne plus me regarder. Barbasse, Jaury, Prunet me poussaient fort à commencer des études médicales: «Votre intelligence est suffisante, me répétaient-ils. Nous sommes tous bien disposés pour vous. Vous avez des superstitions singulières, mais vous les abandonnerez. Vous ne pouvez, sans votre capitaine, fréter un navire et vous rapatrier. Prenez votre diplôme de docteur: établissez-vous ici. » Peu à peu ces conseils me pénétrèrent. Je n'avais nullement perdu l'espoir de revoir mon pays; mais, ignorant la durée et les conditions de mon séjour chez les Morticoles, je songeai qu'il était préférable d'atteindre-une situation supérieure, plutôt que de végéter, comme Trub, dans un emploi subalterne. J'espérais, ò naïveté, qu'un travail tenace me permettrait de réussir et j'avais mis de côté la somme nécessaire à mes premières inscriptions. Puis je guitterais l'hôpital où trop d'horreurs m'accablaient l'esprit et je ne deviendrais pas un de ces malades pauvres qui crèvent de froid et de faim. J'engageai Trub à m'imiter, mais il était trop paresseux.

Ma résolution prise, je me donnai du temps et voulus connaître quelques médecins influents de l'hôpital Typhus: « Ça ne vous servira pas à grand'chose, m'affirma ironiquement Quignon, si vous ne savez pas bien lécher les pieds. » Cette fois encore, je ne le questionnai pas sur cette expression énigmatique, espérant que le mot m'en serait donné tôt ou tard. Je prenais par contact un des défauts des Morticoles, qui consiste à n'avouer jamais leur ignorance.

Sur ces entrefaites, Jaury m'avait invité à déjeuner à la salle de garde. Comme je voulais partir après le café : « Restez, me dit-il, vous allez vous instruire. » La pendule sonna deux heures. Toutes les pipes étaient allumées.

Quelqu'un s'écria en bâillant : « Rosalie ne viendra donc

pas?

— Elle m'a promis d'être exacte, répondit un nommé Tripard, interne de Foutange, le médecin des hystériques et somnambuliques. Elle ne peut manquer de parole. »

Effectivement, deux minutes après, entra en tourbillon une créature assez jeune, assez jolie, aux cheveux blonds ébouriffés, au petit nez en l'air, et vêtue d'étoffes tapageuses : « Bonjour, Tripard! — Et elle l'embrassa. — Salut, la compagnie! Je ne suis pas en retard?

- Non, tu es à l'heure. Quoi de neuf?

— Le neuf, c'est que tu préviendras ton patron que je neveux plus lui servir de mannequin à moins de trois louis. Voyons, jeunes gens, quarante francs pour une attaque, est-ce raisonnable? J'ai des sueurs froides toute la nuit après les cliniques. Vous ne vous doutez pas du turbin qu'ils me donnent là dedans. On me flanque en léthargie, en catalepsie, en somnambulisme. Tout ça m'éreinte, et c'est mon amant, un interne à la maison de santé Malamalle, qui m'a conseillé: Ma petite, à ta place je réclameraistrois louis. Ton Foutange est un vieux rat. » Rosalie parlait avec une volubilité fantastique. Ses yeux clairs et bridés tournaient et viraient, comme des papillons autour de la flamme. L'assemblée riait.

Tripard, dont la figure malicieuse exprimait la jubilation.

La voilà, messieurs, cette Rosalie, qui a servi à tant de belles expériences relatées dans les journaux de notre infaillible Cloaquol; cette Rosalie sur qui nous avons basé notre extraordinaire système de la sensibilité neuro-musculo-cérébro-cutanée; cette Rosalie, point de départ de tant de merveilleux travaux que nous conteste le méchant Boustibras! Saluez, car elle a fait couler plus d'encre qu'il ne passe d'ordures dans nos égouts ou de malades dans les pattes de Malasvon! »

A ce moment parut Gigade. Bien que chef de service,

il venait souvent raviver à la salle de garde les souvenirs de son passé d'étudiant, chercher des prétextes à sa joyialité célèbre : « Mais, c'est Rosalie! dit-il. - Et son visage plissé devint trois fois plus hilare encore. — Tu travailles killen toujours dans le système nerveux, ma fille? En as tu fait avaler des bourdes à Foutange! Allons, pique-nous une! 1// ... attaque. > Aussitot cette femme se renversa en arrière. rugissante, et s'agita, se disloqua, prenant tantot la forme d'un arc, tantôt celle d'un fouet recourbé, lançant ses jambes et ses bras dans toutes les directions, claquant des dents, grondant de la gorge, s'exorbitant les yeux. Je frémissais dans mon coin. Gigade était malade de rire : « Non, impossible de mieux simuler! Satanée bourrique! — unitée Et il lui envoyait des coups de pied. — J'ai connu Lucie, " Madeleine et Félicité. J'ai connu la grosse Toupin, la petite Poivre qui nous jouait l'hypnotisme à l'état de veille. la plus rare des hypnoses. Jamais je n'ai retrouvé ta perfection. Du courage! Aux attitudes passionnelles, maintenant! Quel malheur que je n'aie pas la haute taille, le pardessus de caoutchouc et les favoris de Foutange pour m'écrier : Considérez, messieurs, l'extase, la prière, coutume surannée qui revit pour nous par les muscles de cette enfant nerveuse! Considérez la colère, ces poings crispes, ces regards furibonds! Considérez la pudeur. tant de charme et de retenue chez la dévergondée de tout à l'heure, car cette Rosalie est une fille publique, messieurs, et son mal est héréditaire, puisé dans l'alcool de son père, la folie de son aïeul, l'épilepsie d'un oncle. l'arthritisme d'une tante. Or elle est enceinte, la malheureuse, enceinte d'un produit qu'affligeront l'arthritisme, la folie, l'épilepsie, l'hystérie! » Tandis que Gigade, monté sur une chaise branlante, déclamait à la façon de Foutange et que les internes s'esclaffaient, tellement que plusieurs pipes tombèrent, Rosalie. grisée par le succès, prenait les attitudes qu'indiquait le tonitruant professeur. Elle gigotait à terre. Son peigne se The consumption

détacha. De beaux cheveux dorés roulèrent librement et les jupes retroussées montrèrent des mollets délicats. Tripard se précipita sur elle et lui fit respirer un éther fictif, en jouant la compression des ovaires. Elle se calmait et prit un air honteux. Puis, levant le masque, elle s'avança mutine vers Gigade : « C'est égal, de ton temps on s'amusait ferme et je n'étais qu'une môme. Passe-moi une cigarette. »

Soufflant des anneaux avec la fumée et les jambes croisées l'une sur l'autre, Rosalie nous conta ses souvenirs. Elle était la fille de malheureux, quelque part, lá-bas, dans les faubourgs. Un étudiant avait fait d'elle sa maîtresse. Il lui enseignait des termes médicaux et elle lisait des gros livres qu'elle ne comprenait pas, mais dont les images lui restaient dans la tête. Ensuite, elle avait connu Gigade qui s'occupait de système nerveux, et, pour faire de bonnes farces à son patron, lui avait appris à simuler l'hypnotisme et l'hystérie : « Un fameux service que tu m'as rendu là, mon vieux. Ce Foutange est jobard comme on ne l'est pas. Il me paye ce qu'il appelle mes talents de société. Il ne croit pas si bien dire. Te rappelles-tu? Tu n'étais pas encore un gros bonnet. Moi, j'étais une vraie gosse; tu buvais dans un crâne et nous mangions du saucisson avec du pain. Ah! je t'ai joliment regretté! »

Elle paraissait jalouse de ses collègues en supercherie, la grosse Toupin, la petite Poivre, des faiseuses, des rien du tout, qui se trompaient dans la simple attaque! Quant à Félicité et à Madeleine, elles avaient passé armes et bagages au camp adverse de Boustibras, et elles démolissaient les expériences de Foutange. Ce qui n'était vraiment pas convenable. Elle avait un bagou intarissable, une faculté prodigieuse d'imiter les accents, les gestes, les tics de tous les professeurs. Elle avait vu de près la plupart des médecins en renom et dévoilait leurs plaisirs faciles, leurs brutalités, leurs manies: « Tismet de l'Ancre, le joli Tismet, il peut faire son malin auprès des dames du

monde! Ça n'est pas un gaillard, je vous jure. Il m'a tant tannée que j'ai cédé. Pourtant il ne me plaisait guère, fampue-l avec sa tête de coiffeur... Et le vieux Canille, l'austère, le Président des Sociétés vertueuses, ma chère, Sa Solennité, ma situation de professeur, en voilà un exigeant cochon! Il restait des heures dans un fauteuil sans bron- den de cher, les mains sous mon corsage! » On la questionnait : « Et Boridan? — Un butor. Il sent mauvais. — Cudane? Zily. - Merci bien! Il a le truc de vous électriser, l'idiot. -Et Avigdeuse, l'as-tu apprécié? — J'te crois que je l'ai apprécié! Il est arrivé un jour, avec un nommé Sorniude, me demander si je voulais, pour beaucoup d'argent, raconter qu'un enfant était à moi, bref une histoire très compliquée et louche. Sorniude avait le gosse tout prêt dans une serviette. J'ai refusé. Ensuite, il est revenu me parler de choses à faire, de poison, de mort, de suggestion. Il me prenait pour une vraie hystérique et il me fixait de ses yeux de braise. J'en cours encore. Non, vois-tu, Gigade, il n'y a que toi!... Ah, mes enfants, une sévère! Imaginez-vous que Torla, le chef du Secours universel, m'a promis... » Elle parlait à voix basse. On se groupa autour d'elle; je n'osai m'approcher. Il y eut un tollé général : « Comment! Oh, l'hypocrite, la canaille, le sale! Voilà où passe l'argent des pauvres! »

Rosalie, c'est sérieux, maintenant. — Et Tripard frappa la table du poing. — Nous méditons une nouvelle expérience. Papa Foutange est persuadé que, si on te met dans les mains des petits carrés de papier portant des noms de médicaments, tu subiras l'effet de ces médicaments. Je vais te donner leur liste, dans l'ordre où je te les présenterai à la prochaine clinique. Tu te tromperas une fois. Attends d'être endormie. Boustibras sera là, et, pour embêter le patron, certifiera que tu fonctionnerais aussi bien réveillée. Je te réveillerai et tu te tromperas tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait de cette liste?... Ah! la voilà! > Bravo, bravo / hurlèrent Gigade et les autres. Tripard tira

de sa poche une seuille de papier: « Primo: Sulfate de quinine. Tu seras l'écœurée. Tu t'écrieras: Que c'est amer! Pouah! Que c'est dégoûtant, mes oreilles bourdonnent. Secundo: Ipéca. Ceci, ma mignonne, c'est le grand jeu. Il saut vomir. Foutange sera si content! — Ça va, répondit-elle. Je me tirerai de tout. » Elle inspecta la liste des médicaments en connaisseuse. Je me promis de ne pas manquer la séance de Foutange.

La conversation devenaît générale. On parla des cruautés auxquelles donnaît lieu l'hypnotisme : « J'ai vu dernièrement, racontaît Rosalie, une petite fille de quatorze ans, une vraie malade, celle-là, qu'on a rendue complètement folle. On la faisait travailler tout le temps : pour un médecin de villes d'eaux, pour un étranger, pour rien, pour le plaisir. Elle était à peine nerveuse en arrivant à l'hôpital. Elle en est sortie pour aller aux cabanons de Ligottin.

— Mais, riposta Gigade, qu'avait-elle de mieux à faire que de servir la science ? — Son ton subitement grave me parut plus joyeux encore que ses précédentes cabrioles. — L'hypnotisme est la plus belle conquête de la médecine moderne. Il éclaire tout, la jurisprudence, l'histoire, la vie journalière. Il diminue la responsabilité. Il sert à expliquer la philosophie, la peinture, la religion, la musique et la littérature. Il nous permet de mettre la main sur tout. Nous lui devons notre omnipotence. Nous avons suggéré au public de nous hisser sur le trône, à la place des rois, et sur l'autel, à la place des prêtres. » Là-dessus, Gigade bondit au piano et joua un furieux galop que dansèrent les internes et Rosalie, laquelle levait ses jambes jusqu'à sa tête.

Boridan savait par Quignon ma résolution d'étudier la médecine : « Surtout, me dit-il, apprenez à lécher les pieds, » et il me permit de m'absenter tant que je voudrais. Je visitai le service de Wabanheim, vieillard trapu, au radiation puissant, aux yeux cernés, à la parole brève, avide d'argent, de plaisirs et d'honneurs. Chaque jour il invente de nouvelles drogues qui lui permettent de réaliser des bénéfices considérables chez Banarrita, le pharmacien auquel il envoie ses clients. Comme les riches seuls lui importent, il a contre les pauvres, qui lui volent son temps précieux, des colères féroces, et les traite comme des animaux. Il est hautain même avec ses élèves, ce qui n'est guère dans la tradition des Morticoles. Il leur recommande d'acheter ses ouvrages, dont la connaissance est indispensable aux candidats, et qui sont, eux aussi, une pure spéculation de librairie, car Wabanheim les fait bâcler au rabais par des médecins jeunes et de peu de ressources.

Au deuxième étage de l'hôpital Typhus, les salles du chirurgien Tartègre occupent une enfilade d'arceaux. Tartègre est un maniaque. Il opère très peu, mais avec tous les rassinements de cette science que les Morticoles appellent antisepsie, c'est-à-dire lutte contre les animaux microscopiques, en qui, lors de mon voyage, ils voyaient la cause de tous les maux. Ils adoptent ainsi périodiquement de vastes hypothèses qui modifient leurs connaissances de fond en comble. Après un stade de lutte, ces théories deviennent un dogme, un article de foi qu'on ne peut plus renier, sans être tenu pour un âne et un hérétique. Il est curieux que la religion prête ses formes aux esprits irréligieux. Alors ce peuple incrédule les supporte avec peine, s'en dégoûte et cherche un autre système qui détruit le précédent, le remplace et règne à son tour. Les doctrines dont ils se targuent ne sont donc qu'une suite de ruines méprisées par les jeunes générations et dorées par le soleil de l'indifférence. Or Tartègre s'appliquait à chasser les microbes. Il craignait l'eau qui les humecte par millions et l'air qui les héberge par milliards, le bois, le linge, le papier, la pierre, tous les métaux. Ses malades étaient isolés dans des cages de verre et perpétuellement aspergés

d'acides immondes. Il n'opérait qu'à la dernière extrémité, aussi redoutable par son abstention que Malasvon par sa charcuterie, et, en ce cas, c'étaient des artifices inouis pour expulser l'adversaire, les patients étouffés dans de l'ouate antiseptique, les bistouris remplacés par le feu, les pansements formés de trente-sept couches de gaze imbibées de substances diverses. Quand on pénétrait dans ses salles, cela sentait le phénol, la rose, la moutarde et la cannelle. Il se dégoûtait vite de ses matières germicides et les variait sans cesse, de sorte qu'il coûtait plus cher à l'hôpital que tous les médecins réunis et fournissait involontairement au Secours universel l'occasion d'innombrables pots-de-vin. Les victimes de son zèle outrancier ne mangeaient qu'une rare nourriture empestée de poudres désinfectantes. On les soumettait, par en haut et par en bas, à des lavages méthodiques et caustiques. Elles buvaient du lait bouillant, de l'eau bouillante, du vin aromatique et bouillant. Comme il ne voulait pas de cabinets à proximité de ses salles, il fallait que les malades sussent portés à cinquante mètres de là et il avait imaginé des waterclosets à triple courant d'air, d'eau et de sublimé qui leur procuraient des fluxions de poitrine et des hémorroïdes. Tartègre était en guerre perpétuelle, acharnée avec Tabard et Malasvon. Ils s'invectivaient dans les journaux de Cloaquol, se traitaient de fou, d'ignorant, de paresseux, d'assassin, de boucher ivre. Malasvon portait à Tartègre des défis de trépaner six crânes et d'ouvrir quinze intestins en une demi-heure, avec un couteau de bois et un sou de ficelle. Tartègre publiait la liste complète des ratés de son rival. Ces gentilles controverses divertissaient énormément le public.

Le docteur Fête, lui, ne croyait pas aux microbes, mais à des globules infinitésimaux renfermant une parcelle de substance médicamenteuse. On faisait fondre une de ces monades en un seau d'eau. De cette dilution, les malades absorbaient douze gouttes dans une série de douze verres

ukgoli

121: y and

d'orangeade échelonnés d'heure en heure. Or il est remarquable qu'ils ne guérissaient ni plus tôt ni plus tard et ne mouraient ni plus ni moins qu'avec l'aide des autres méthodes. Les collègues de Fête le jalousaient atrocement pour son excessive clientèle de riches, qu'il doit d'abord à son urbanité, à son aimable visage, à sa belle barbe blanche. ensuite à la simplicité et à l'innocence de son traitement, lequel dispense des purges, vomitifs, lavements et drogues noires, remèdes atroces et poisseux, chers aux Boridan, aux Clapier, aux Wabanheim, aux Avigdeuse. Enfin les irréligieux Morticoles ont besoin de remplacer la foi par une confiance aveugle en quelque chose d'obscur, et le mystère du système globulaire est fait pour séduire ces âmes inquiètes. J'admirais beaucoup le porteseuille en maroquin à son chiffre que Fête tirait au pied des lits, le sérieux avec lequel, sans un mot d'explication, il remettait à la surveillante une de ses boulettes magiques.

Pour me divertir, je suivis le service d'Avigdeuse, le plus audacieux des charlatans; j'écoutai le beau brun parler à ses élèves. Il est l'homme de génie; il en a le port hautain, le langage bref et la fougue perpétuelle. Comme Tismet, il découvre chaque matin que la terre est ronde, que le soleil nous éclaire, que nous sommes tous mortels, et il explique, démontre, commente ces découvertes avec une verve intarissable. Il pose des diagnostics surprenants : Affection singulière de la troisième tunique de l'estomac, et ses prescriptions remplissent trois pages du cahier d'hôpital : Prendre, à chaque repas, deux biscuits de son; un quart d'heure après, un jaune d'œuf au poivre; six minutes après, cinq clous de girofle, une feuille de salade de laitue et deux grains de sel moyens. Aux uns il interdit les salaisons, la viande, les pâtes, les légumes et le lait, ne leur laissant à consommer que l'air du temps et leur salive; aux autres il conseille l'encre, le pétrole, les pétales de rose et la cendre de cigare. Il dicte ses ordonnances d'un air inspiré, ôtant, frottant et remettant son

lorgnon, se tapant le front pour y agiter ses trouvailles. Il se précipite vers un malade, lui prend les mains, les lâche, s'écarte de trois pas, revient, le fait se lever, se baisser, fermer les yeux, se coucher en long et en travers. La précision dans la sottise, telle est l'allure de cet animal souple

et griffu.

Bradilin dirigeait un service d'enfants. Il s'y trouvait plus à l'abri pour ses cruelles tentatives, les marmots ne pouvant ni se défendre, ni se plaindre. Je les vois courant à la rencontre de l'interne dans leurs courtes capotes bleues : « Monsieur, monsieur, le petit 16 est mort, et Jules, le petit 12, agonise. » Lamentables 16 et 12, martyrs minuscules, torturés entre deux draps, aux veux éteints. aux joues froides et caves, aux mains recroquevillées, ratatinées, réduites à l'état de surfaces blêmes! Ils sont morts sans le baiser chaud d'une maman, morts par la faute du bourreau médical qui leur injecta des poisons nouveaux. dans des souffrances affreuses, raconte la surveillante, la tête basse, honteuse de surveiller ces meurtres! Tout autour des minces cadavres, c'est l'insouciance, aussi grande que chez des heureux. On joue avec les instruments de supplice, les couvercles des bocaux, les bandages et les rideaux des lits. On regarde de vieilles images qui racontent la triste fête de la Matière, et, à l'âge où l'être se forme, sur le tendre cerveau se gravent des effigies et des formules athées. Cependant Bradilin arrive et ricane devant ses succès : « C'est ce que je craignais. » Ne crains-tu rien d'autre, bandit? Ne crains-tu pas que, quelque part, quelqu'un ne recueille ces âmes irritées et sorties vieilles de la jeunesse, n'écoute leurs justes plaintes? « Qu'on porte ca. ajoute-t-il, au premier amphithéâtre! Je ne crois pas que le poison ait été absorbé en entier. »

## CHAPITRE VIII

La veille du jour où je devais commencer mes études et prendre mes inscriptions, c'était grande séance chez Foutange. On en causait fort à la salle de garde, et Tripard affirmait que Rosalie était prête. On comptait sur une querelle avec Boustibras. Nous arrivames de bonne heure, Trub et moi, dans le domaine de l'illustre hypnotiseur. Le service de Foutange formait en effet une véritable cité au milieu de ce rovaume de misère qu'est l'hôpital Typhus. L'extraordinaire pression sentimentale et sociale, à laquelle sont soumis les Morticoles, a développé chez eux au plus haut point les désordres du système nerveux. Une perpétuelle inquiétude, le moindre bobo exagéré, traité par une dizaine de médecins contradictoires; une activité industrielle incessante; un frénétique désir de rapidité dans les communications, que manifestent et multiplient la vapeur et l'électricité à outrance; l'affaissement des âmes par l'analyse, la persuasion du fatalisme, la crainte de l'hérédité, la terreur de la mort, la certitude de l'omnipotence de la matière; la soif à tout prix de la richesse, la méfiance des inévitables docteurs; la nature, heurtée et violentée par la science, qui se venge en empestant les sources, l'air, la mer, en donnant aux animaux des maladies hideuses, qui viennent de l'homme et retournent à l'homme; les sleurs lourdes de sucs vénéneux; l'art ne racontant que la misère et le deuil; le contact d'hôpitaux, de prisons, d'égouts, de

morgues, de convois funèbres, de charniers ouverts à tous les vents et à tous les regards; les lamentations entendues à travers les sifflets des chemins de fer, les bourdonnements des tramways; la corruption des femmes à genoux devant des médecins obscènes et adroits; la faiblesse des maris, menacés du cabanon et de la camisole de force au moindre signe de résistance; les alcools, la morphine, l'éther, la bande farouche des opiacés, squelettes agitant des images brillantes, qui portent la joie dans un linceul; la haine des pauvres et des riches; la précocité des enfants dont l'imagination est journellement souillée; une éducation intensive qui surcharge et trouble la puberté, en fait sortir le crime, le désespoir et le suicide ; des fléaux périodiques que l'hygiène attise plutôt qu'elle ne les combat; une presse vénale uniquement occupée à signaler ou dissimuler les épidémies; enfin une atmosphère générale d'angoisse qui flotte sur la contrée - telles sont les causes les plus apparentes qui remplissent de pauvres le service de Foutange et de riches sa clientèle privée. Toutes ces formes de la surexcitation cérébrale et du manque de sommeil s'inscrivent sur le corps humain en maladies extraordinaires dont Foutange et d'autres s'acharnent à déchiffrer les signatures. Il est juste d'ajouter qu'ils les exaspèrent, les cultivent comme des plantes rares, ne s'occupent jamais de les atténuer, mais toujours d'en tirer profit ou gloriole.

Contournant le laboratoire d'électricité, nous atteignimes un grand vestibule aux portes battantes, où commence l'empire de Foutange. Là défilent du matin au soir, au milieu de cris et de bousculades, une multitude de femmes en jupons, camisoles grises et savates, corps meurtris dans des lainages rudes : des vieilles toutes blanches ont échappé aux efforts réunis du mal et de la pauvreté : épaves de la vie, gâteuses, branlant la tête, chevrotant, la langue dehors, elles répètent la même perpétuelle phrase monotone qui est leur unique horizon moral : « Bonjour, l'ami. — Eh, joli brun. — Viens, ma guitare. » Paroles

mystérieuses, tombant de ces bouches édentées que borde un liséré de bave. Qu'ont-elles sucé, bu ou mangé, accrou pies parmi les ordures, nues sous leurs souquenilles, entre- A:4.1 choquant leurs os de squelettes? Quelques-unes sont assises. D'autres marchent et déclament leur confession sinistre. De plus jeunes descendaient le large et sonore escalier, portant des draps, des brocs ou des fioles. Plu-Min Min sieurs étaient ou avaient été belles, mais leurs traits grimacaient. Certaines imitaient la démarche d'un animal. sautaient comme un écureuil, grignotaient du pain comme émoble. un singe, ou bien accotaient à la rampe poisseuse leur taille souple, chantaient des mélopées trainantes et bizarres. Sur les dalles froides, un être terreux et sans sexe. aux cheveux gris dénoués, courait à quatre pattes et voulait nous mordre les jambes. Or tout ceci n'est point la folie; c'en est l'approche et le contour; c'est le signe qu'elle fait à l'âme. Nous entendimes des cris stridents, et par une des portes du préau se ruèrent des créatures gesticulantes. Elles jetaient des gloussements suraigus, qu'elles accompagnaient de mimique, levant avec force les épaules, ou lançant le pied et le bras en avant, ou proférant des kyrielles de blasphèmes; leurs corps tremblaient de tempêtueux frissons. Une d'elles tomba de son long sur le sol. Sa tête fit le bruit d'une bûche qu'on fend. Aussitôt tout le cortège des vieilles, des gloussantes, des chanteuses, des épileptiques, s'attroupa autour d'elle en cercle de sorcières, tel un arbre aux branches dépouillées dans l'orage... Nous franchimes ce pas redoutable, malgré les efforts d'une naine qui se pendait à nos mollets en hurlant.

Après ce premier vestibule, il en est un second, celui des hommes. Nous le traversames vite, pas assez néanmoins pour ne pas remarquer des formes sans âge qui, frileusement serrées sur un banc, tendaient devant elles leurs mains agitées de secousses menues. Ils semblaient filer de la laine ou expliquer quelque chose à tout petits

lef

gestes. Deci, delà, enfants adultes et vieillards anonnaient des syllabes sans suite : « Ba ba... To... To... Zo zi... Ru... Ré... », riaient niaisement, bras dessus, bras dessous, ou nous dévisageaient d'un air de fureur. « Que de mouvements inutilisés! m'écriai-je. Tous ces fantômes dépensent en pure perte la vie que Dieu leur a prêtée. — Les automates sont punis, me répondit Trub. Tics, saccades et tremblements rappellent la trépidation des machines auxquelles on emploie les malheureux. Ils gardent l'empreinte et le rythme de leur profession. Ces animaux d'acier qu'ils fabriquent et utilisent leur donnent leurs formes en détraquant leur organisme. »

En montant l'escalier qui conduit aux salles de Foutange, nous croisions des groupes d'instables danseurs. Mais leurs yeux fixes et leurs gambades de pantins ne manifestaient point l'allégresse. Nous vimes un homme grand et maigre, qui descendait les marches avec précaution. Quand il passa près de nous, il nons lança un regard infini. Il signifiait, ce regard-citadelle, ce regard-foule, ce regard-présage : « Je souffre et j'ai souffert de douleurs innombrables et je suis resté conscient de moi-même. Mon mal est moins apparent que les autres, qui portent des masques comiques ou tragiques. Il est intérieur; vous ne le comprendrez pas, messieurs. Il frôle la conscience. Il est religieux, de rédemption; la foi seule pourrait le calmer. Il dépasse toute science; il est l'image de maux futurs, bien plus terribles, parce qu'ils ne seront pas dans le geste, dans le tic, dans l'allure, mais qu'ils pourriront au bas abîme de l'âme, tels ces cadavres trop profonds qu'on ne devine qu'à l'odeur fade ... »

L'antichambre propre du service est environnée de vestiaires et d'armoires où les étudiants déposent leurs blouses et leurs livres. Au milieu, s'allonge une table destinée aux chapeaux et parapluies. Car Foutange excite une vaste curiosité. Les Morticoles viennent là en partie de plaisir, voient travailler les malades, et souvent em-

24

74/1-27

portent la contagion. Il grouillait donc une foule composite: tel millionnaire, trésor des médecins, célèbre par sa fructueuse hypocondrie, consulte pour la dixième fois Avigdeuse, lequel répond nonchalamment, caresse sa belle barbe noire. Telle petite dame s'empresse autour de Tismet de l'Ancre qui lui donne des conseils à voix basse, et serre des mains de tous côtés. Des infirmiers passent et repassent pour préparer l'amphithéatre, truqué comme, une salle de spectacle. Ils nous plaisantent, Trub et moi, qui venons là en messieurs. Il est vrai que notre conduite frise l'inconvenance, mais on n'a pas le loisir de s'occuper de nous. Voici des médecins étrangers, reconnaissables à leur tenue, à leur forme de visage, à leur gêne; dans un coin, Malamalle ainé cause avec un géant alerte, Ligottin, le dompteur des fous. Il nous reconnaît et nous fait un signe amical. Voici Clapier, le rival d'Ayigdeuse; le lourd Wabanheim, comme chargé du poids de son front, dirige partout le jet perçant de ses regards, et n'écoute pas un mot de ce que lui jacasse son interlocuteur, le victorio pharmacien Banarrita. Le spécialiste du nombril, Purin-Calcaret, au crâne bosselé, aux cheveux blonds broussailleux, si caractéristique que chacun le prend pour un génie, plaisante Gigade, qui court deci, delà, tape familièrement les épaules, les bras, le ventre d'autrui et ses propres cuisses, éclate d'un rire tonitruant, puis d'une série de hoquets qui grincent. Gigade raille tout haut les tours de Foutange auxquels nous allons assister. Tartègre démontre à Mouste que l'air est saturé de microbes; mais Mouste, perdu dans les plaines du silence, ne répond pas. Cloaquol, très agité, se tourne vers trois jeunes reporters médicaux qui, le crayon et le carnet à la main, prennent des notes fiévreuses. Surviennent Pridonge, Bradilin, Quignon, Prunet, Jaury, Cudane l'inévitable. Le stupide Cercueillet se précipite au-devant de Crudanet lui-même, le louche tartufe, scintillant de décorations, environné de ses aides. Les élèves s'ébrouent et plaisantent ou, disci-

ples fervents, se tiennent à l'ombre de leurs maîtres. Ils déposent sur la longue table des cannes et des paperasses, édifices instables qui s'éboulent à chaque instant. Tabliers et calottes noires frétillent. Et l'on potine, l'on potine l'annuelle On entend citer des noms propres, des anecdotes ressassées cent fois. J'aperçois des étudiantes, la plupart laides, des dames aussi, malades riches et désœuvrées. Patronnées par un docteur, elles ne s'écartent pas de leur guide; celui-ci les renseigne en s'épongeant les tempes. L'assemblée dégage une chaleur, une odeur néfaste, et le désir malsain de s'exciter les nerfs. Les élèves de Foutange, Tripard en tête, se distinguent par leur sérieux. Ils démolissent bien, dans le privé, un maître trop naïf, mais le public, la concurrence, le sens de la gloire les impressionnent. On se montre le dramaturge Loupugan, idole de ses concitoyens, qui passe sa vie au milieu des docteurs et leur demande des sujets de pièces. Il emploie dans ses drames des termes d'anatomie que lui fournissent Tismet et Avigdeuse. Je contemple le peintre Stéphane, chien mouillé, battu et fangeux. Il cherche à l'hôpital de quoi barbouiller ses toiles avec des pieds bots authentiques et des convulsionnaires exacts. J'admire un poète qui chantera sur le mode mineur les beautés de l'hypnotisme; une série de juges zélés, désireux d'étudier de près cette grosse question de la responsabilité morale qui leur permet de considérer les scélérats comme des innocents et ne les dispense pas de demander leurs têtes. Ils questionnent sans trêve leurs amis médecins, avec des mines, des attitudes, des réticences et des masques de théâtre, tellement qu'on ne les distingue pas de quelques cabotins et cabotines, interprètes fidèles de Loupugan, venus là pour simuler l'attaque d'après Rosalie qui, elle-même, la simule. Mensonge sur hypocrisie, hypocrisie sur mensonge, tout cela évolue et moutonne en une énorme masse humaine où l'on chercherait en vain un grain de pitié, un atome de bonté, une goutte d'intelligence. On guette

fortifican regar forfaction?

anxieusement Foutange et Boustibras; dès que la porte s'entr'ouvre, tous les regards se tournent vers elle et les bavardages s'interrompent.

« Laissons ces singes gambader, me chuchote Trub à l'oreille. Je veux te montrer le service des femmes, en attendant l'arrivée du maître, et nous irons ensuite directement à l'amphithéâtre. »

Nous entrions dans une grande salle dont l'aspect multicolore et consus me saisit d'emblée. Chaque lit était une folle petite chapelle, ornée d'oripeaux aux couleurs extravagantes, où le jaune et le violet luttaient en hurlant avec Hille. le rouge et le bleu; sur les étoffes chiffonnées ruisselaient des avalanches de colifichets et bimbeloteries, statuettes de platre et de verre, objets de forme inconnue, d'usage vague, poteries indéterminées, herbes sèches, jusqu'a des bouts de bougie et des bobines de sil. Au milieu de cette mascarade s'énervaient, s'étiraient une trentaine de / m. femmes étranges, quelques-unes jeunes et jolies, d'autres vieilles, mais toutes fardées, les rides plâtreuses et roses, les cheveux travaillés de facon biscornue, dressés en tire-bouchon, ou s'envolant de toutes parts, comme sur les têtes de gorgones et de méduses, ou bien plaqués en accroche-cœur, mouillés, huilés et collés sur les tempes, ou divisés en série de petites nattes, chacune nouée par une faveur de nuance diverse, l'acajou tranchant sur le brun, et le blanc sur le blond; des bonnets fantastiques et criards, en dôme, en pointe, en parapluie, à la hussarde. Des peignoirs ouverts sur le côté, friperie de cauchemar, découvrant le flanc et la cuisse, brodés, soutachés, parsemés de dentelles et de graisse, de crasse et de guipures. Certaines filles avaient des poses de nonchaloir, couchées tout habillées sur leurs lits, faisant saillir les hanches, accroupies et fumant d'odorantes cigarettes, mâchonnant des choses dures, du bois et de la craie. D'autres s'amusaient à se poursuivre avec des clameurs insensées, à se battre, se mordre, se griffer, s'envoyer des

coups de pied qui faisaient flotter les peignoirs. Une, à qui la surveillante voulait ingurgiter un médicament, rechignait avec des minauderies. Notre entrée dans ce sérail suscita une vive animation. Nous sentions sur nous tous ces regards fiévreux, cernés de noir et de fard. Nous admirames plusieurs décorations. Flattées dans leur amour-propre, les jeunes personnes nous envoyaient des compliments et des baisers, tandis que leurs voisines, jalouses, nous faisaient des grimaces. Mon nez et la cravate de Trub étaient matière à plaisanteries. On s'approchait de nous; on nous tiraillait; on nous demandait du tabac. Cela puait la sueur, la pommade et l'éther. L'atmosphère était lourde. J'en apercus deux étroitement enlacées: une autre, tapie dans sa ruelle, aspirait avec délices le contenu d'un petit flacon, prenait, par la molle inflexion de son corps, une grâce de chatte engourdie. Cette disparate, ces rumeurs, ce bruissement d'étoffes, ces parfums violents me congestionnaient et je fus heureux de retrouver le frais palier de l'amphithéâtre.

Celui-ci était bondé de monde quand je poussai sa porte basse à tambour, laquelle aboutissait au faite. Nous dominions le public, empilé sur les gradins, qui tout à l'heure stationnait dans l'antichambre. On se serra pour nous faire place sur un banc de médecins étrangers, à l'extrémité duquel trônaient Avigdeuse et Cloaquol, En bas, dans l'hémicycle, qui, de l'endroit où nous étions, ressemblait à un entonnoir, s'agitaient Cudane, son aide, Tripard, et les élèves de Foutange. Ils préparaient une machinerie compliquée. Les hautes fenêtres dépolies dispensaient un jour si maigre que le gaz était allumé. J'étouffais. Aux murs on voyait un tableau noir et de grands dessins coloriés, œuvres de Tismet, représentant les divers stades de l'hypnose sous la forme d'un puits où plonge l'esprit des patients. Un autre tableau portait cette gigantesque annonce :

ROSALIE!
ROSALIE!

MERVEILLEUX EFFETS DES MÉDICAMENTS ÉCRITS.

PERSUASION THÉRAPEUTIQUE.

DISCUSSION ET RÉFUTATION DU SYSTÈME BOUSTIBRASIEN.

Trub me désignait, au premier rang dans le bas, le petit docteur Boustibras, sa houppe de cheveux grisonnants, sa barbiche. Serré dans une redingote cloche aux larges boutons luisants, il attendait avec impatience le moment de se déployer.

Des applaudissements éclatèrent à l'arrivée de Foutange. Il était grand, vigoureux, analogue à un perroquet. Le nez accomplissait sa courbe au-dessus d'une bouche assez fine qu'encadraient des favoris blonds, de ce blond qui persiste jusqu'à l'extrême vieillesse. Son ample pardessus de caoutchouc, où s'engouffrait le vent de son éloquence, claquait et dansait à chaque mouvement. Il salua l'assistance, joyeux de la voir si fournie, et commença son discours. Il prenait à témoin ses élèves et les dessins muraux des merveilles qu'allait présenter le nouveau sujet qui..., le nouveau sujet dont...; il montrait la table chargée de sioles. Puis il saisit une longue baguette terminée par une petite boule et se lança dans une théorie épineuse, désignant successivement les niveaux gradués du puits de l'hypnotisme. Ces explications ennuvaient. Des vagues de bâillements déferlèrent d'un bout à l'autre de la salle; seules les dames du monde prenaient des notes rapides sur d'élégants calepins.

Enfin Foutange, l'index tendu, s'écria : « Qu'on amène Rosalie! » Il y eut un frisson dans l'auditoire. La jeune

femme, conduite par Tripard, sérieux et solennel, s'avancait à petits pas, en robe noire, les yeux modestement baissés. Elle s'assit à droite de la table, face au public : « Nous avons ici, mesdames et messieurs, mugit Foutange du ton inspiré d'un faiseur de tours, nous avons ici un sujet de premier ordre que nous a procuré notre savant interne Tripard. - Celui-ci s'inclina; ses camarades se poussaient le coude. - Grâce à cette nommée Rosalie, nous sommes arrivés à réfuter, point par point, les doctrines adverses de notre collègue Boustibras, lequel pourra, d'ailleurs, s'expliquer à son tour et tenter de répondre à notre décisive expérience... Vous savez, mesdames et messieurs, que nous avons toujours soutenu la nécessité de l'hystérie comme cause des phénomènes hypnotiques. Quiconque est sain n'est point hypnotisable. Axiome fondamental, lumineux. Notre collègue affirme le contraire. Or Rosalie présente le phénomène singulier de n'être susceptible de léthargie, catalepsie, somnambulisme qu'après une grande attaque. Je lui donne cette attaque. » Ici Tripard surgit, presse le poignet de la simulatrice, qui tombe à terre en hurlant et commence une gymnastique désordonnée. Plusieurs se lèvent pour mieux voir. On crie Assis! et Chapeau! Sur un signe de son patron, Tripard enraye l'attaque. Le thaumaturge continue : « Mesdames et messieurs, Rosalie est maintenant hypnotisable. Nous la mettons en léthargie. - Il appuie élégamment ses doigts fuselés sur les paupières. - Voilà qui est fait. Les membres flasques : signes caractéristiques. Nous la mettons en catalepsie. - Il relève les paupières. - Les membres raides : signes caractéristiques... Somnambulisme, enfin. » Il frictionne le sommet du crane et la nuque du sujet, qui s'agite, bredouille des syllabes incompréhensibles, frappe du pied d'un air mécontent. Quelques élèves prévenus étouffent des rires.

« C'est à cette minute, mesdames et messieurs, proclame Foutange avec un geste prophétique, c'est à cette minute que va se manifester une puissance nouvelle, extraordinaire, mystérieuse, l'action, non des médicaments, mais des signes de médicaments. Nous avons, avec le concours de notre interne, mis au jour cette merveilleuse faculté, et nous en trouverons sans doute d'autres exemples. Je prends ces petits carrés, sur chacun desquels est écrit le nom d'un remède... Le premier : sulfate de quinine, mesdames et messieurs, sulfate de quinine, le sulfate de quinine... je l'applique sur la nuque de la malade, et cette jeune femme, qui est une ignorante, une pauvresse, qui n'a jamais entendu prononcer le mot de sulfate de quinine, va présenter les signes caractéristiques de l'intoxication.

En effet, à peine le papier est-il collé d'un mouvement rapide par Foutange, que Rosalie cesse son incohérent bavardage et exprime par tout son masque un irrésistible dégoût: « Pouah! Que c'est amer! Que c'est amer! Que c'est mauvais! Je n'en veux plus! Cochon! Cochon! > Elle crache à terre et secoue les épaules. Foutange exulte: « Hein? Croyez-vous? » Beaucoup s'émerveillent. Très peu flairent la supercherie. Rosalie se frotte les yeux et murmure : « Des cloches! j'entends des cloches! Ca bourdonne. Ca siffle. Un chemin de fer! Gare, gare! Il arrive!... » Bravos enthousiastes. Cri du cœur du maître : « Est-ce assez convaincant? » Il sousse sur les yeux de la patiente, qui se réveille hébétée, demande anxieusement : • Où suis-je? Mais quoi?... Qu'est-ce qu'il y a? » Foutange, attendri, lui tapote le crâne, la brave caboche obéissante : « Je profite du repos nécessaire à cette chère petite pour demander à mon collègue Boustibras s'il espère obtenir chez une personne saine des résultats semblables. »

Boustibras ne se fait pas répéter deux fois l'invitation. Il escalade et démolit la barrière qui le sépare de l'hémicycle, écrase douze pieds, bouscule quinze encriers et porte-plume, et se précipite bravement dans l'arène. Il semble un pygmée à côté de Foutange, et celui-ci pourrait

lui donner la main comme à un bébé qu'on promène : « Ze demande la parole. » Il prononce temante et la barole. Je reconnais là un de ces juifaillons qui infestent le pays des Morticoles et dont Wabanheim est le représentant le plus illustre. Son généreux rival acquiesce. Ce n'est pas rien, cependant, qu'a demandé Boustibras. C'est le droit d'inonder l'auditoire, pendant une demi-heure, d'explications retorses et confuses, où tous les b sont des p et tous les t des d, d'où il appert à la fin que l'orateur propose d'expérimenter sur une personne quelconque, au hasard. Une dame se lève. Elle réclame l'honneur de servir de mannequin. Elle descend du haut de l'amphithéatre et chacun s'écarte respectueusement, admire la mine futée du sujet volontaire, son élégance, son chapeau rose et la finesse de son pied, quand elle saute dans l'hémicycle, maintenue sous les bras par Tripard.

Boustibras la fait asseoir en face de lui, près de Rosalie, laquelle regarde de travers cette intruse qui lui vole l'attention du public. Il agrippe les poignets de la dame et la magnétise de ses yeux ronds. D'abord elle se détourne, puis elle a le fou rire devant la physionomie du nabot. Prompt et autoritaire, Boustibras affirme : « Vous avez volé une montre. Si, hier sur la blace Grudanet, à drois heures de l'abrès-miti, fus affez folé une mondre, » Elle nie avec dignité, ensuite avec impatience : « Ché fu dis qué si. Fus affez folé une mondre. - Mais non, monsieur. - Ché fu dis qué si. - Non. - Si. - Non. - Si. -Non. » Elle secoue la tête de droite à gauche, Boustibras de haut en bas. Foutange sourit malicieusement, L'assistance devient houleuse et sceptique. Trub trépigne et me pince la cuisse. Les médecins étrangers sont scandalisés. Rosalie hausse les épaules et tourne le dos à la dame. Celleci commence à se fâcher. Elle voudrait dégager ses poignets, mais Boustibras s'accroche à elle : « Qu'affez fu ti au sergent te ville quand fus affez folé la mondre? » Et il insiste, il insiste tellement que la malheureuse se trouble,

balbutie. Elle regrette sans doute de s'être prêtée à ces manigances, par amour de la science et vanité féminine. Elle tressaille sur sa chaise, maintenue par son implacable bourreau. Enfin, lasse, elle avoue : « Eh bien! oui, là, j'ai volé une montre. » Elle fournit des détails circonstanciés. Tout le monde s'étonne. Foutange s'énerve, Rosalie aussi. Boustibras regarde les gradins et savoure son succès. Moi, j'interprète tout par la fatigue et le désespoir de la dame. Trub soutient qu'elle est un compère. Elle accumule les preuves du dol : « Comment elle avait l'intention de voler la montre, comment elle a suivi un monsieur qui portait une chaîne brillante, comment cette chaîne l'a attirée, fascinée. Elle s'est jetée dessus. Le monsieur a crié. La foule s'est amassée, un sergent de ville est intervenu et l'a conduite au poste. » Maintenant elle déplore son acte, elle pleure et se lamente. On applaudit.

Déjà Boustibras change de tactique : « Ne fu faites pas te pile; ce n'est pas frai tu ça, certifie-t-il. C'est moi qui fiens te fu le dire. Fu n'affez pas folé la mondre. » Le sujet résiste. Elle est convaincue et sincère à travers ses sanglots: « Si, si, je l'ai fait. Je l'ai volée. Je me repens. Il faut que j'aille en justice! Il faut que j'aille en justice! Je veux être examinée par un médecin! » Elle se débat. Dans son agitation, son chapeau rose glisse sur le côté. Boustibras la maintient férocement, tel un cannibale son dejeuner: « Mais cé n'est pas frai! C'est moi, c'est moi qui fiens te fu le dire, qui fiens te fu le tire. » On ne percoit plus que ces syllabes acérés, pressantes et sissantes : « Moi qui fiens te fu le tire-fu-dire, moi-qui-fiens-tirefu... » Il la rassure. Les gémissements s'apaisent. Il l'abandonne, repasse joyeux la barrière, va se rasseoir à sa place, agite ses bras menus et hurle avec emphase : « Cé n'est pas blus tifficile qué ca! »

Suit une controverse très embrouillée, hérissé de termes d'argot scientifique, entre lui et Foutange. Cela tourne à l'aigre. Le manteau de caoutchouc claque : « Je fiens te la fiens te l

1,625

lui tire. - Mon cher collègue, du calme, je vous en prie. - Mais che fiens te le lui tire. - Reportez-vous au puits de l'hypnose. » Tripard jubile. Rosalie hurle, en proje à une vraie crise nerveuse cette fois, et on emporte le premier sujet du docteur Foutange, ainsi qu'elle l'écrit sur ses cartes. La dame est très entourée, questionnée, toute rose et enorgueillie de son aventure. De son banc, Boustibras gesticule, admoneste Avigdeuse, prend les élèves à témoin. Tout l'amphithéatre cause, caquette et dispute; c'est un bourdonnement de mouches. Crudanet demande 11-4 la parole. Il s'exprime avec facilité, du même timbre fade et patelin. Il accable d'éloges Foutange d'abord, Boustibras ensuite. Il déclare que des découvertes aussi importantes que l'action des papiers médicamenteux et la suggestion sur n'importe qui ne sont nullement contradictoires, honorent grandement la science et la Faculté des Morticoles : « Un point de vue m'intéresse particulièrement, messieurs; celui de la médecine légale. Il v a là de gros problèmes, dont la solution devra désormais nous guider dans l'application des pénalités. Ces questions sont de celles qui ne se résolvent pas à la hâte. Il faut nommer deux Commissions dont chacune comprendra un membre de l'Académie des Sciences, un de l'Académie des Inscriptions scientifiques, un de l'Académie neuropathologique, un de la Faculté professorale. Quelques-uns de ces maîtres éminents, dont le renom et la bonne foi sont hors de conteste, voudront bien s'arracher à leurs travaux pour examiner de près les précieuses expériences des docteurs Foutange et Boustibras. » On vote par acclamations. Gigade, Bradilin, Tabard, Wabanheim et Cercueillet sont de la Commission Foutange; Tismet, Malasvon, Avigdeuse, Crudanet et Mousle de la Commission Boustibras. Les gaillards élus se frottent les mains. Cette vieille querelle se réglera désormais à coups de dîners et d'emprunts. Mornes, les deux rivaux supputent ce que leur vanité va leur coûter en champagne,

cadeaux et pots-de-vin. Là-dessus se grefferont dix mille fintrigues, promesses de réceptions aux examens, concours, lèchements de pieds. Pour deux mois la machine à potins, faveurs et scandales est remontée. Nous avons l'insigne honneur d'assister, Trub et moi, au germe de cette magnifique floraison.

Ce n'est pas fini. Foutange doit interroger quelques malades. On les amène, hommes et femmes, pâles, grelotlants, roulant des yeux égarés. Le maître s'est assis. Ce n'est plus le même être. Sa voix et son geste ont changé. Il a l'air, non plus d'un charlatan, mais d'un juge autoritaire et dur. La figure du perroquet s'est glacée. Sa bouche est mince et mauvaise: « Votre père s'est tué. Ah! Comment? Contez-nous ça!... Votre mère était une prostituée. Parlez plus haut! Une pro-sti-tuée, que diable! Nous savons ce que c'est... Et alcoolique? Depuis quand buvait-elle?... Vous-même êtes sujet à des crises d'épilepsie... Vous tombez, vous bavez et ça vous cuit dans la nuque... Au suivant! » Les élèves prennent activement des notes. C'est ainsi : devant deux cents personnes ricaneuses, ces infortunés doivent étaler leurs hontes, leurs tares et celles de leurs familles, dévoiler leurs secrets intimes. Rien n'arrête l'inquisiteur implacable: « Vous êtes voleuse et vicieuse, madame. La police vous connatt. Vous avez jeté un fœtus à l'égout. - Docteur, c'est que... - Taisez-vous. Je ne vous demande pas d'interprétation. A quelle époque avez-vous cessé d'être vierge? Et vous êtes enceinte? C'est du joli !... Bromure de potassium, un gramme. Eau, deux cents grammes. Passez à côté, on va vous donner votre ordonnance... A qui le tour? » Foutange plonge, avec une adresse diabolique, jusqu'au fond de ces consciences frustes. Il recueille des aveux lamentables, des confidences qui remuent le flot noir, rouge et boueux des souvenirs, amènent aux joues des larmes de honte. Ces confessions, variées en apparence, se réduisent toutes au manque de pain, de gite,

The galage

d'éducation morale, de croyance, aux mauvais contacts. Il ne comprend pas, ce Foutange, que l'odieux matérialisme dont il est un des représentants, que l'exploitation de l'homme par l'homme, que la science sans conscience sont les causes nécessaires et prochaines de toutes ces maladies qu'il étiquète de noms baroques et qu'il attribue à l'alcool, à la syphilis, à ce qu'il appelle des dégénérescences nerveuses. Il se lève, va à son tableau noir, tenant par la main une petite fille, triste danseuse de Saint-Guy. Il dessine les rapports, les jonctions des paralysies, hémiplégies, tétanos. Il dessine la lésion de l'enfant, et elle regarde son cerveau, stupide et terrifiée, ne comprenant pas comment il peut être à la fois là et dans sa tête, sa pauvre tête laide, trop grosse pour son corps, qui oscille et bat la chamade... Comme arguments, Foutange a fait venir d'autres malades atteints d'affections analogues à celle de la fillette et qui gambadent devant lui. Il rabache ses formules : « L'hérédité, l'hérédité, l'hérédité, Son oncle est mort d'une congestion cérébrale. Sa grand'mère était incestueuse. N'est-ce pas, elle vivait avec votre père? Dans leurs taudis, messieurs, ils s'accouplent comme des chiens. L'inceste est la règle. Ils concoivent dans la débauche, après plusieurs bouteilles d'alcool. »

L'auditoire se fatigue. Les bancs se dégarnissent peu à peu. Les médecins, les étrangers, les dames, les élèves regardent leurs montres et s'évadent discrètement. Trub et moi nous les imitons et nous faufilons derrière quelques malades riches enchantés de leur matinée: « Vous savez, moi j'ai un peu de ça! Je porte difficilement mon verre à ma bouche. — Et moi, au réveil je tremble; je ne peux pas me moucher. — Ah! qu'il est fort! Ah! qu'il est fort!...»

Je devais le lendemain quitter l'hôpital Typhus. Le soir, je préparai un petit paquet de vêtements propres, que je m'étais achetés à ma dernière sortie. Je fis le compte du peu d'argent qui me restait. J'embrassai Trub et lui promis de le voir le dimanche, le plus souvent possible. Je lui jurai d'être toujours prêt à m'enfuir avec lui au premier signal, dès que nous aurions retrouvé le capitaine Sanot.

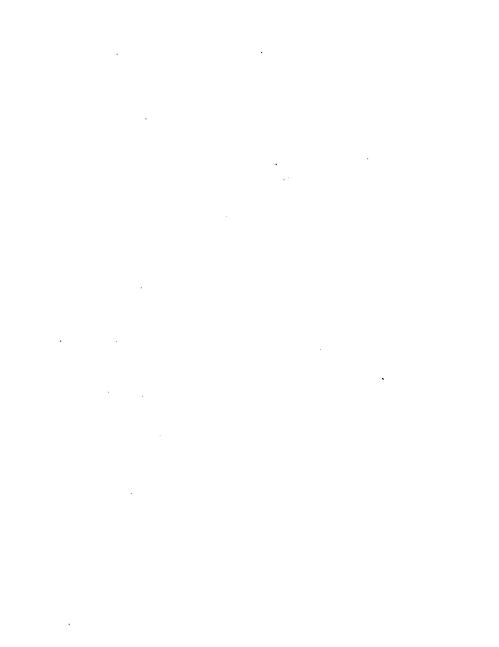

## DEUXIÈME PARTIE

## CHAPITRE PREMIER

Je sortis de l'hôpital au matin, par un pâle soleil. Ma joie était extrême. Lors de ma dernière visite à la salle de garde, les internes, saluant en moi un futur collègue, avaient bu ma santé et m'avaient promis de m'éviter les faux pas. Quignon ne m'avait point ménagé les conseils : « Canelon, soyez plat. Moi, j'ai fait ma route par la bassesse. J'ai, jusqu'ici, réussi à merveille. J'ai cru parfois, à l'occasion des expériences de Boridan, surprendre, dans votre regard, des éclair qui n'étaient pas précisément d'admiration. Voilà, mon cher, un défaut qui passe inaperçu chez un garçon de salle, mais qui, remarqué chez un élève, le coulerait. Mettez-vous dans la tête qu'un chef influent ne peut se tromper, que l'on doit s'agenouiller devant chacun de ses actes, chacune de ses paroles. Vous voyez que je suis franc avec vous et je n'ai nul intérêt à vous parler ainsi, puisque vous ne pouvez me servir. Quand vous aurez passé le concours du lèchement des pieds, où vous réussirez, je l'espère, il vous restera à mettre en œuvre l'intrigue sagace et continuelle. La corruption vous est interdite, par manque de ressources. Or, mon ami, tout professeur morticole a sa marotte, sa faiblesse et sa haine. Découvrez cette marotte, chatouillez cette faiblesse, surtout stattez cette haine, et vous arriverez, vous serez riche et puissant. Sinon, vous tomberez bientôt à l'état soit de médecin des pauvres, ce qui est honteux, soit de domestique, ce qui est lamentable, soit de malade pauvre, ce qui est la mort. Voilà. » Ce petit discours sur prononcé d'une voix assurée et nullement ironique.

nique.

L'air du dehors et la conscience d'être libre me fouettaient le sang, activaient mes idées: « Adieu! — criai-je à l'immense bâtisse où j'avais passé tant d'heures douloureuses. — Adieu, hôpital Typhus, séjour de la misère, antre de la cruauté! J'échappe à tes griffes noires et j'en remercie mon Dieu, ce Dieu auquel personne ne croit dans tes murs. Si vilain et maussade que tu sois, tout rempli de gémissements et de sueurs d'agonie, de bistouris qui vident les entrailles, et d'hommes sans générosité, tu fus pour moi un apprentissage. Mon esprit a subi tes spectacles, qu'il n'oubliera jamais, et par-dessus tes stupres et tes hontes, se dressent les admirables, les souveraines figures des docteurs Charmide et Dabaisse! »

J'avais pris par les quais pour rejoindre un petit appartement que j'avais loué, à ma dernière sortie, dans le parage de la Faculté. Bien que le ciel fût clair, la mer était forte. Les galères noires à têtes de mort se balançaient et roulaient sur leurs ancres. On continuait à charger et décharger des marchandises toxiques. J'arrivai au quartier des Écoles et Académies, qui allait devenir mon centre et mon habitation. Les statues étaient là fort nombreuses, quelques-unes entourées de jardinets maigres et froids. Je ne regardai pas les noms inscrits sur les socles, mais je considérai les somptueux monuments de la science morticole, portant au fronton la devise LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ et des appellations hautaines: Académie des Sciences, — Académie des Inscriptions scientifiques, — Académie de Médecine, — Académie de Chirurgie.

La demeure que je m'étais choisie avait six étages, et j'habitais au sixième un appartement de trois pièces dont une cuisine. Une vieille mégère, la mère Pidou, qui cumulait les rôles de concierge et de femme de ménage, m'y accompagna. Son mari jouait les Trouillot quelque part. Je possédais un lit, une lampe, une table, une bibliothèque où j'avais déjà réuni les premiers livres nécessaires. Seul, j'eus des réflexions tristes. J'ouvris ces volumes. Les uns traitaient de chimie et fourmillaient de petites lettres; les autres, ouvrages d'anatomie et de physiologie, me renouvelaient, par leurs illustrations, les tableaux de l'hôpital Typhus. Tels seraient dorénavant mes lugubres sujets d'étude.

Le même jour, j'allai prendre mes inscriptions à la Faculté. Celle-ci se trouvait à l'extrémité d'une rue étroite bordée de marchands d'habits, de marchands d'instruments chirurgicaux et de bouquinistes. On y arrivait donc à travers des couteaux, de la poussière, des os et de la défroque. C'était une considérable construction carrée. Sa cour intérieure était semée de statues, et sur cette cour débouchaient une multitude d'escaliers qui menaient aux amphithéatres, aux musées, à la bibliothèque, aux laboratoires et aux cabinets des administrateurs. Les monuments des Morticoles sont, sur le modèle de leurs esprits, à compartiments et à cachettes. Je courus de guichet en guichet; je signai des paperasses innombrables. Je payai un peu plus cher que je n'aurais cru, et je me trouvai étudiant patenté de la glorieuse Faculté de médecine morticole, F. M. M. — F. M. M.

Les premiers temps furent très animés, remplis de surprises et de travaux divers. Ces travaux sont répartis entre un certain nombre d'années. Dans la première, où j'étais, on étudie le matin les sciences accessoires, c'est-à-dire la botanique, la zoologie, la physique, les mathématiques et l'histoire au point de vue médical. Je me levais tôt pour me rendre au cours de chimie. Dans une vaste salle s'éten-

daient des tables de marbre chargées de substances vertes. jaunes, rouges, noires ou incolores que je n'abordais qu'avec une crainte extrême, les sachant toutes explosives et vénéneuses. Nous devions mélanger les sels et les bases, les transvaser d'un verre dans un tube et réciproquement, jusqu'à ce que nous fussions arrivés à la confection d'une de ces infectes drogues que l'on inscrit sur les ordonnances. On se trompait, on mettait trop d'acide, on répandait la précieuse poudre, et, à la fin des deux heures de manipulation, on obtenait une mixture innomable. Chaque demi-heure, passait derrière nous un nabot triste et enchifrené comme s'il avait le nez plein d'eau. Il nous interrogeait; on répondait de travers; il prenait quelques notes et s'éloignait. Moi, je ne comprenais point quel intérêt on trouve à extraire, par des procédés compliqués, des alcaloïdes dangereux de tous les minéraux, de toutes les plantes, de tous les organes animaux. Il est remarquable que la plupart de ces essences possèdent des propriétés terribles et néfastes à l'homme, comme si la nature se vengeait de ce qu'on la martyrise pour tirer d'elle des forces qu'elle a sagement réparties en douceur et disséminées. Chaque venin vient d'un mal. Je communiquais mes réflexions à mes voisins immédiats, une jeune fille boulotte et poupine, Milo Grèbe, et Julmat, grand garçon zélé; ni elle ni lui ne me comprenaient et ils m'objectaient en souriant ma qualité d'étranger. Il ne se passait pas de jour qu'une détonation ne retentit, qu'un étudiant ne risquat d'être aveuglé par un mélange subitement furieux, qu'un autre n'eût le doigt brûlé par un acide.

Les Morticoles, chez qui la méchanceté est endémique, comme la rage d'instruction universelle, me semblaient fous d'inculquer à tout le monde des connaissances périlleuses, susceptibles de se retourner contre l'organisation sociale. Je voyais près de nous un jeune homme nommé Savade, au large front, aux cheveux plats, aux yeux verts singuliers, qui me tenait d'inquiétantes conversations:

« Vous venez d'un pays heureux, Canelon! Je me demande pourquoi vous n'y retournez pas au plus vite. Moi, je suis né dans un monde détestable et injuste, et j'apprends ici, j'apprends avec précision, avec délice, à empoisonner, détruire, massacrer. Ces tubes, ces cornues, ces flacons, france qu'est-ce qu'ils contiennent tous? La mort, la mort... et la délivrance! Il faut savoir s'en servir, de ces dociles libérateurs! Un beau jour ils trouveront des formules si neuves et si hardies, nos maîtres, qu'ils se disperseront dans l'espace, eux et la cité entière. » Il riait d'un méchant rire qui montrait ses dents blanches et je trouvais alors au laboratoire une signification diabolique. Il me rappelait une peinture de chez mes parents, représentant le purgatoire, où grouillaient aussi de fantastiques instruments destinés à torturer ceux qui ne sont pas tout à fait damnés.

Aux travaux de physique, même personnel, même tableau noir couvert de formules. On nous enseignait à fabriquer un thermomètre, à le graduer, à le peser dans une balance de précision, comme si l'erreur n'était pas inséparable de l'esprit humain, et comme si les causes de cette erreur n'augmentaient pas avec les efforts mêmes qu'on fait pour la fuir. Je tournais nonchalamment la roue d'une machine électrique et cudanienne dont Julmat et M<sup>11</sup> Grèbe admiraient les étincelles en zigzag.

Les leçons de botanique et de zoologie m'intéressaient davantage. D'abord j'avais devant moi un peu de vie et non plus un appareil ou un poison. On nous faisait copier des fleurs, besogne stupide et vaine, ou disséquer des animaux. Je me vois, immobile et altendri, devant un muguet ratatiné: « Pourquoi t'a-t-on arraché? pensais-je. Pourquoi vais-je maintenant te découper et te mettre sous le microscope? Il valait bien mieux te laisser vivre et mourir à la place que t'avait choisie la Providence. Quelle insanité de déranger les êtres de leur destination, de les massacrer, de les torturer! » Quant au colimaçon, au hareng et à l'huître, que le programme de la leçon m'or-

donnait de mutiler, je me contentais de les regarder avec sympathie: ò lentes promenades des braves escargots par les soirées humides, alors qu'ils laissent derrière eux un sillage d'argent, et sortent leurs cornes gélatineuses.

Les Morticoles échafaudent sans trêve, sur les sciences naturelles, des hypothèses matérialistes, qui se remplacent et se ruinent successivement. D'où d'incessants conflits, des luttes d'Académie à Académie, des discrédits suivis de relèvements, des vérités momentanées qu'on nie d'abord, qu'on admet ensuite et qui renversent les vérités antérieures. L'ensemble rappelle les bateleurs qui font la culbute, se relèvent, montent sur l'épaule de leur camarade, touchent le sol à leur tour et servent d'escabeau à celui qu'ils viennent d'escalader. Cela n'empêche point les professeurs de célébrer les progrès incessants et continus de leurs travaux, alors que ceux-ci constituent la toile de Pénélope, où la théorie du lendemain découd celle de la veille.

Lors de mon voyage, la mode appartenait à un système tout battant neuf, baptisé l'Évolution. Évolution et microbes, cela répondait à tout, expliquait l'univers et remplaçait Dieu. Non contents de l'hérédité, qui soumet l'individu à ses aïeux, supprime la liberté et la spontanéité, quelques savants avaient imaginé une vaste dépendance de la nature entière: l'homme descendrait du singe, lequel viendrait du kanguroo, puis du renard, puis de la souris, puis du mollusque, puis du ver, puis du scorpion et de l'araignée, enfin d'une gelée végétale, et. par elle, du règne minéral. Ces métamorphoses se seraient produites grâce à des batailles et luttes acharnées, loi fondamentale d'une société où le plus fort l'emporte toujours. Les Morticoles ont trouvé là de belles excuses à leurs injustices et scélératesses, car c'est encore une de leurs manies de ne pouvoir faire une hypothèse sans en tirer aussitôt des inductions pour tous les domaines de l'esprit, sans en badigeonner l'histoire et la vie sociale. Ils abou-

Callen

tissent ainsi aux affirmations les plus burlesques, les plus sauvages. Combien la simple pitié, qui nous fait nous sentir de communion avec tous les êtres animés, est plus belle que cette sèche et brutale doctrine de l'Évolution et la rend inutile!

Quant aux futurs docteurs, mes condisciples, on les bourre de formules toutes faites, suivant des procédés infaillibles. On leur apprend à ne jamais rien juger par eux-mêmes, mais toujours d'après la parole du maître. On favorise la formation, chez eux et entre eux, d'associations et de petits parlements baroques, sur lesquels leurs professeurs ont la haute main. Quand ils sortent de là, ils sont mûrs pour la servitude, munis d'arguments spécieux,

'axiomes vides, d'une fausse expérience. De plus, ils ont le perpétuel et dissolvant spectacle de la corruption et de l'intrigue. Ils n'ont vécu, jusqu'à l'àge adulte, que dans l'atmosphère factice, étouffante et vicieuse du collège, où la plupart dorment, mangent et travaillent, privés du contact de leur famille. Ils passent de là à une Faculté qui montre les avantages de la domestication, la force irrésistible de la platitude et de l'or. A chaque instant, ils voient triompher le retors, le scélérat, évincer celui qui n'a pas déployé la malhonnête adresse nécessaire. Comment échapperaient-ils à pareille pression? Ils finissent par trouver le monstrueux naturel, adoptent et préchent un optimisme veule, se guident par l'envie jalouse, haïssent et fuient les indépendants.

Ah! comme il cut mieux valu pour eux vivre à la campagne, labourer, semer, greffer, jouir des oiseaux, des arbres et des sources, faire quelques heures par jour un métier naïf, plutôt que de se réunir dans des locaux sinistres pour y discuter des statuts, des simulacres de Parlements et d'Académies, plutôt que de singer les vilains singes qui les gouvernent!...

Je prenais mes repas à une petite pension avec des camarades. La nourriture était douteuse; l'eau sale et



Les après-midi se passaient aux cours. Au milieu de bancs disposés en cercle et en gradins, surgissait la chaire magistrale, flanquée d'un tableau noir. Cette disposition ronde et étagée, dite amphithéâtre, est universellement répandue chez les Morticoles. Elle vaut pour toutes les assemblées, depuis les collèges jusqu'aux Parlements, en passant par les hópitaux, les prétoires et les Académies. Dès qu'on la voit, on peut s'écrier : « Voici le gite des préjugés et du mensonge! » Elle m'était si bien entrée dans les yeux, que, même après mon départ, j'eus du mal à m'en débarrasser, et souvent, dans mon sommeil, je reconstituais en rêve les étages d'auditeurs, la chaire, les devises et les bustes fixés aux murs. Certains cours nous enseignaient dans l'histoire une succession de faits héréditaires. On n'y parlait que de révolutions, d'incendies, de massacres, de novades considérés comme l'origine de la Liberté, de l'Égalité et de la Fraternité. D'autres traitaient de jurisprudence. On nous exposait le droit compliqué et contradictoire des Morticoles. Ceux-ci considèrent les criminels comme des fous et des irresponsables; néanmoins ils les punissent de mort, quand ils n'appartiennent ni à la caste des docteurs, ni à celle des riches, lesquels s'en tirent en donnant de l'argent. Ce dernier moyen s'appelle circulation de la richesse, les pauvres payant pour tout le monde. Un troisième professeur nous vantait l'industrie et le commerce des substances toxiques, la bonté des grands directeurs et actionnaires d'usines, qui consentent à faire vivre un nombre considérable d'ouvriers malades, la nécessité d'un luxe insolent, source de profits pour la masse, l'admirable mécanisme du Secours universel qui ne laisse personne dans le besoin. Il célébrait en outre la générosité et l'abné-

gation des docteurs, des membres du Parlement, du tribunal et de l'Académie. Ces discours paraissaient si beaux qu'ils étaient généralement reproduits dans les journaux de Cloquaol, pour l'édification du peuple. Un quatrième farceur, nommé Lestingué, traitait de l'argent, des moyens de l'acquérir, de l'augmenter, de le conserver. Il nous expliquait, cet économiste, comment toutes les scélératesses sont bonnes et licites, du moment qu'il s'agit de multiplier sa fortune. Il ne niait pas que cette multiplication ne se traduisit par une soustraction aux dépens du voisin, mais il nous fournissait une série de preuves pour résuter cette théorie révolutionnaire. Il nous proposait jusqu'à dix arguments, quant au droit de vendre ou d'acheter une valeur fictive. Enfin il nous énumérait les moyens commodes de jauger d'emblée le degré de fortune des malades, d'après le loyer, le quartier, l'étage, l'aspect de l'appartement, le nombre des enfants, la toilette des femmes. Aux chirurgiens il conseillait de se faire toujours payer d'avance, et de demander au père de famille, pour la moindre opération, une année de son revenu. Il citait l'exemple magistral de Malasvon, qui n'agit jamais autrement. Il nous initiait aux splendeurs de la dichotomie; cette coutume est telle: quand un malade, dans un cas grave et pressant, prie son médecin habituel d'appeler une célébrité à la rescousse, le devoir du médecin habituel est de demander à la célébrité le partage intégral de la consultation. « La dichotomie facilite les manœuvres. Elle supprime les discussions, si nuisibles au bon renom de votre art. Elle exprime le client comme un citron. » Les séances de Lestingué étaient les plus suivies, les seules indispensables et où l'on prît des notes. Aux autres cours on somnolait.

Tous les deux jours, revenaient les travaux pratiques d'anatomie. Cela se passait dans d'immenses baraques appelées pavillons, tous au fond de la Faculté. La première fois que j'entrai dans un de ces charniers,

je me trouvai ramenė à Trouillot, brusquement. Chaque table portait un cadavre. Groupés autour d'elle, cinq ou six jeunes gens s'acharnaient aux bras, aux jambes, au ventre, à la tête, et tiraient à eux une parcelle de débris humain, en fumant la pipe et goguenardant. Parfois une altercation éclatait. On se jetait une main, un pied, un morceau de cervelle. L'odeur était fade, non repoussante, car, pour éviter cette mort que propage la mort, on avait empli d'une graisse antiseptique les artères et les veines du sujet. Il me fallut m'asseoir sur un escabeau, tirer de la poche de ma blouse une petite botte de bistouris, et fendre maladroitement la peau. Je considérai la viande proposée à nos investigations scientifiques. C'était un homme. Le cuir du visage, absolument collé sur les os, était grumeleux et gris, autant du moins que me le laissait entrevoir Julmat qui le déchiquetait fiévreusement. A ma droite, la zélée Mue Grèbe m'interrogeait sur les muscles de la jambe, qu'elle ne parvenait point à séparer; quand la graisse nous embarrassait. nous en faisions de petites boulettes jaunes que l'on raclait sur une soucoupe. Aux murs de la salle étaient suspendues des planches coloriées représentant les diverses parties du corps. J'appris à distinguer les nerfs des vaisseaux, à suivre les fines ramifications de ces arbustes qui parcourent nos tissus, y portent le sang ou les impressions tactiles. J'appris à connaître les muscles qui participent à tel ou tel mouvement, les os nombreux où la vie prend appui. Je me répétais sans cesse: « Quelle erreur bizarre est celle de tous ces gens-là, qui s'imaginent plus renseignés parce qu'ils ont détraqué la montre, étiqueté les parties du mystère? » Fléau de l'habitude! Bientôt je traversai sans répugnance des rangées de cadavres; je voyais des femmes, courbées sur ces chairs dégoûtantes, nettoyer les tendons et les muscles, tellement attentives à leur besogne qu'elles paraissaient des anthropophages.

Pour nous distraire de ces tristesses, nous avions la

botanique. Son prophète était le professeur Bouze, vieillard quinteux, grognon, méchant, méfiant, à la physionomie fine bien que convulsée, au parler nasillard, que l'on haïssait pour sa sévérité aux examens. Il habitait, près de la Faculté, une maisonnette entourée d'un jardin spécial. Là, avant qu'aucune plante eût poussé, de petites étiquettes de bois fichées en terre indiquaient quelle serait cette fleur, portaient un nom baroque qui nous renvovait aux nombreux ouvrages descriptifs de Bouze. J'ai passé là des heures agréables. Je jouissais de la solitude. Je m'installais devant une plate-bande future. J'v savourais l'image de cette dure éducation morticole, qui déclare aux esprits en graine: « Tu seras ceci ou cela; nous te classerons de telle manière, » et obtient des produits artificiels et monstrueux. Un petit pas frolait le gravier humide : une étudiante, un livre sous le bras, constatait l'état du parterre, étudiait sur l'emplacement vide.

J'étais fidèle aux promenades botaniques de Bouze. On partait dès l'aube, au nombre de deux ou trois cents. empilés dans un chemin de fer. Nous remplissions le compartiment de nos cris et de nos chansons. Cette gaieté factice et sans objet était la réaction contre l'horrible existence qui nous enserrait, le débat de la vie en face de la mort, comme un coq allègre sur les tombeaux. Je distingue encore ces bouches agrandies de mes camarades. J'entends ces refrains stupides que l'on reprenait en chœur. Bouze ne s'occupait pas de nous, tout entier à sa passion qu'il allait enfin satisfaire. Nous traversions, par la brume matinale, cette campagne maudite et pelée qui s'étend autour de la ville. On apercevait un hopital-prison, une maison de fous. Alors c'étaient des exclamations, des hurlements. On racontait les infamies qui s'y passaient, les arrestations arbitraires, la façon dont tel ou tel Morticole riche avait acheté la conscience de deux docteurs, et s'était débarrassé de sa femme, de sa maîtresse, d'un parent compromettant. Cette jeunesse trouvait de pareilles mœurs

ignobles, mais elle les admettait. Elle en plaisantait même, supportant l'idée de subir à son tour ces compromissions honteuses. Savade seul était doué de la faculté d'indignation. Il me désignait les villes d'eaux qui défilaient sous nos regards : « Là on exploite les malades de la façon la plus indigne. Les hôteliers et les médecins s'entendent pour prolonger leur séjour, leur ballonner le ventre d'eaux tièdes ou gazeuses. Quand le hasard ou la nature les préservent d'une aggravation, leur bourreau triomphe : Hein? Que vous disais-je? Signez-moi ce papier. Et les journaux de Cloaquol, la bonne, la fidèle, la vénale presse, annoncent que, grâce aux eaux de (suit le nom de la localité), sulfato-sulfuro-potasso-magnésio-calcinocodiques, M. Un Tel, affligé d'une æsophago-larungogastro-entérite rebelle, se porte aujourd'hui comme un docteur... Ces médecins d'eaux, ajoutait Savade. sont encore plus bêtes, cruels, lamentables que tout le reste. Ils n'ont pas l'ombre de conscience, Leur préoccupation unique est l'argent, et cette habitude est tellement ancrée chez eux que, lorsqu'ils parlent à leur victime, ils ne quittent pas des yeux ses poches ». J'observais par les vitres du wagon les rapides apparitions de ces stations thermales, quelques hôtels à enseignes dorées, la porte béante d'un casino ou des bains, la buvette et les baigneurs auxquels on criait : « Tas de naifs! Sauvez-vous donc! >>

Nous atteignions le but de la promenade. Le train stoppait et nous descendions, la boîte verte ballottant sur nos hanches. Alors commençait une marche lente dans une forêt ou dans un champ. Nous arrachions la moindre plante, le plus insignifiant herbage, et, par essaims joyeux, nous portions notre découverte à Bouze, qui arpentait les kilomètres du même pas menu, impassible. Il s'arrêtait, prenait dans sa main fine le détritus végétal, et nous articulait, maussade, son nom, son genre et son espèce. Quelquefois il avait un sourire fat. C'est que le cas était

rare et difficile. Mais son embarras ne durait guère. La plupart de nos trouvailles étaient vénéneuses. Le moindre champignon coupé devenait bleu, puis noir au contact de l'air. Toute racine ou tige fendue laissait échapper un suc acre et brûlant, dont une goutte sur le doigt suffisait à provoquer un panaris. La nature exprimait ainsi aux Bouze de toutes les époques sa fureur d'être molestée : « Je suis comme ces plantes, murmurait Savade. Irrité par le milieu, produit de la race, je me montrerai cruel, implacable. Tu verras, Canelon, la Révolution! Tu verras si je répandrai mon venin! » Le plus souvent ces promenades avaient lieu le dimanche, et j'obtenais de Trub qu'il nous accompagnât. Il était délicieux de voir ce petit homme courir et bondir dans la campagne comme un cheval échappé; Bouze suivait d'un regard étonné ce singulier botaniste, cherchant à graver son visage et sa cravate dans son esprit, pour le refuser aux examens. Trub me donnait des nouvelles de l'hôpital Typhus où rien n'était changé. Boridan, Quignon, Dabaisse, Charmide, tout cela me semblait loin, maintenant! Parfois des paysans rapaces, des propriétaires ou des gardes champêtres venaient se plaindre à Bouze de ce que nous avions franchi le mur de leurs jardins ou piétiné leurs champs. Notre maître ne répondait point ou bien, montrant du doigt le rustique irrité, il l'étiquetait d'une moquerie en latin...

Je fréquentais la Faculté le plus possible. J'y allais même en dehors des cours et du laboratoire. Je m'y liais avec des condisciples plus avancés dans leurs études. Ils parlaient sans cesse de leur avenir, de leurs rivalités, et de celles de leurs maîtres, des coteries d'où chacun visait et tirait sur l'adversaire, des intrigues nouées entre les professeurs, les Académiciens, les politiques. Souvent la réception d'un élève ou son refus déterminait une de ces décorations dont le personnel de l'Université est si friand. On se répétait à l'oreille des anecdotes scandaleuses qui parvenaient bientôt aux huissiers et garcons de salle. Ces causeries ex

plein vent, au milieu des statues, étaient interrompues par l'arrivée à grand fracas d'un équipage portant un docteur en renom. Dès qu'il avait disparu par une baie noire menant à l'amphithéâtre, c'était une pluie d'injures et de railleries : « Le drôle en a dans l'aile. Il ne sera pas nommé. - Boridan est contre lui. - Il l'a dit à Quignon. - Aussi pourquoi n'a-t-il jamais fait de visite à Mºº Boridan? » Car les femmes de médecins jouent un rôle considérable dans toutes ces comédies et luttes pour l'obtention d'un grade, d'un diplôme, d'une chaire, d'un titre ou d'une croix. On les redoutait autant et plus que leurs maris. Leurs haines, leurs aigres jalousies, leurs ambitions avaient à la Faculté des contre-coups imprévus. C'est ainsi qu'un vieux professeur de microscope, le célèbre Académicien Sidoine, étant très malade, Wabanheim, le juif aux yeux si durs, au front superbe, se trouvait en rivalité, pour la future place vacante à l'Institut avec Cortirac, honnête homme, mais théoricien, célèbre par ses lunettes d'or et ses envolées métaphysiques. Wabanheim avait pour lui sa subtile femme, Sarah Wabanheim, sa race, les banquiers, le pharmacien Banarrita et cinq ou six amies disposant de salons importants, pourvues d'excellentes cuisinières. Les atouts de Cortirac étaient sa légitime réputation et la préférence de Cloaquol, chef de la presse, directeur du Tibia brisé. En revanche, Sidoine s'acharnait à ne pas mourir et à favoriser un troisième concurrent, le joyeux Gigade, candidature uniquement lancée pour départager les voix de Cortirac et Wabanheim : « Pourquoi ne faisons-nous pas empoisonner Sidoine par le bel Avigdeuse? s'écriait Gigade en riant. Je suis sûr qu'il nous machinerait ca au rabais. »

De cette histoire, qui passionnait les Morticoles, dépendaient une multitude d'épisodes qui se détachaient d'elle comme les rivières d'un fleuve et les ruisseaux de ces rivières. Si Wabanheim et Cortirac se disputaient l'Académie des Sciences, leurs élèves briguaient l'Académie de

Médecine, de Chirurgie, la jurisprudence, le corps des hôpitaux, le Parlement, tel ou tel Lèchement de pieds. Selon que l'on était du parti Wabanheim ou du parti Cortirac, on avait donc des chances opposites de réussir ou d'échouer. D'où des débats, embûches, traquenards, intrigues, projets, pointages, des ruses nouées, déjouées et annuelle de la contraction de la contractio renouées, des embuscades masculines et féminines, des visites et complots, des audaces, des parjures et des làchetés qui remplissaient la vie et les ragots de la Faculté. On s'abordait avec un clin d'œil mystérieux. « J'ai du nouveau. » On se groupait autour du narrateur. Bientôt c'étaient des trépignements, des ivresses, des rages, des discussions, des hypothèses qui cessaient net au passage d'une des causes primordiales du tumulte, Wabanheim, trapu, voûté, les mains dans les poches de son ample paletot, Cortirac, grand, sévère et fixant tout sous ses lunettes d'or : « Ils vont chez Crudanet. Ils vont chez Crudanet. » La demeure du chef sanitaire était, en effet. le rendez-vous de tous les concurrents, et c'était par son habileté à ménager la chèvre et le chou, à servir de paillasson aux colères et rancunes, de trait d'union aux réconciliations forcées, d'étrangleur d'affaires véreuses ou criminelles, c'était par sa liaison intime avec Cloaquol et les parlementaires, c'était par toutes ces qualités primordiales, relevées d'une obséquiosité sans bornes vis-à-vis des puissants et d'une atroce dureté vis-à-vis des faibles, que l'aimable Crudanet avait atteint et conservé sa situation et son prestige.

Cependant mes camarades me répétaient: « Bah, si tu échoues à l'examen, tu te rattraperas au Lèchement de pieds. » Je finis par demander le mot de cette locution courante. On m'expliqua qu'elle était non une métaphore, mais une réalité. Les examens, que l'on passait très vite et au hasard, ne comptaient pas. On jugeait de l'aptitude des élèves et des maîtres à toutes les fonctions en leur faisant lécher les pieds de professeurs tirés au sort. Il y avait le

16.

Premier Lèchement de pieds, qui donnait droit au stage régulier dans les hôpitaux; le Deuxième, par lequel on devenait chef d'un service; le Troisième, qui instituait professeur ou agrégé; le Quatrième, professeur de plein droit; le Cinquième, professeur de jurisprudence ou d'une des facultés annexes; le Sixième, membre d'une Académie secondaire; le Septième, membre d'une Académie de premier rang. Quand on échouait à partir du Troisième, on devenait de droit parlementaire, et là on disposait des finances et des décorations, après des petits lèchements de pied minuscules ou de deux en deux doigts. Ces curieuses coutumes sont basées sur ce fait que les Morticoles demandent surtout une grande souplesse d'échine et une forte dose de mépris de soi-même à ceux qui briguent les hauts emplois. Ils sont sûrs ainsi de ne laisser passer que des compères, alors que par les habituels examens, si organisés et truqués qu'ils soient, peut néanmoins se faufiler de temps à autre un Dabaisse ou un Charmide. Je m'empresse d'ajouter que ceux-ci avaient commencé leurs études à une époque où le Lèchement de pieds n'était pas encore parfaitement organisé, qu'ainsi ils avaient pu se soustraire à une obligation dégoûtante; mais on s'en était vengé en ne leur accordant aucun des titres supérieurs auxquels ils avaient droit.

Je visitai les musées, qui sont nombreux et renferment les spécimens des maladies les plus répugnantes, moulés en cire d'après les originaux. Je vis là les blessures multiples et hideuses de l'amour. La première fois que je contemplai ces vilenies, au-dessus desquelles s'étalait le nompatronymique de syphilis, je n'y compris rien. Savade, qui m'accompagnait, rit aux éclats de mon ignorance: « L'empereur de ce fléau est l'auguste Pridonge, cynique et bavard, presque aussi puissant que Crudanet, et qui tient dans sa main les clefs du plaisir, de la débauche, de la prison, de bien des mystères. S'il te faut lécher ses pieds un jour, prends garde: il est imbibé du mal qui le nourrit. » Ainsi les

Morticoles n'ont pas même épargné ce qui nous élève audessus de la vie, embrase les plus froides choses, fait à sur des, notre contact frissonner la nature entière : l'amour, transport des cœurs bondissants, des âmes inclinées, des corps rejoints et des mains en extase, ils l'ont accablé d'étiquettes honteuses, soumis à leur science imbécile.

Sur le palier du musée, je me croisais avec Lestingué revenant de son cours; j'entendais sa grosse voix et les objections de ses élèves qui sautillaient autour de lui. J'arrivais à la porte de la salle néfaste. Je la poussais, le cœur battant, et me trouvais dans une atmosphère tiède. devant les redoutables vitrines. Une fois, i'assistai la à une leçon pratique que Gigade était venu faire en remplacement de Pridonge. Au moment où j'entrai, il parlait de sa rivalité avec Wabanheim et Cortirac. Il se tordait de rire, et ses disciples l'imitaient. L'antithèse de cette hilarité et des effigies sanglantes, visqueuses, délabrées, auxquelles on avait laissé les noms, désormais célèbres, qu'elles portaient de leur vivant, ce contraste doublait mon horreur : «Ah, ah, ah! gloussait Gigade en pleurant de joie, elle est adorable, la dernière de Sidoine. Ce qu'il punit ces farceurs de se disputer sa dépouille! Imaginez qu'il vient de mettre dans mon jeu Crudanet, oui, mes enfants, Crudanet luilui-même. M<sup>me</sup> Sidoine a fait une visite à M<sup>me</sup> Crudanet, qui a appris la chose à son mari, et le patron m'en a fait part. Hein, si je décrochais la timbale à mon âge? C'est ça qui serait farce! » Sa gaieté résonnait à travers la salle et faisait trembler les cages de verre, domaine transparent des victimes de l'amour. Il continua, s'adressant à un de ses auditeurs : « Ah, Nécuin, vous connaissez Mimindol intimement, n'est-ce pas? Dites-lui donc, cher ami, diteslui - son hoquet d'allégresse l'étouffait - qu'il doit recevoir absolument le petit Burlumont. C'est un gentil garçon qui lèche bien les pieds, et puis, surtout, - nouvel accès de rire suivi d'une cascade de hennissements - surtout, surtout, ilest le fils, cet excellent petit Burlumont, du principal client de Tartègre, notre grand chasse-microbes, dont la voix m'est indispensable. »

Ici Gigade, qui s'était arrêté à l'occasion de son discours, se remit en marche; mais sa figure, même au repos, ne pouvait devenir sérieuse. Elle gardait un certain rictus, deux plis fortement creusés de chaque côté du nez; et, pour ce, Gigade ne réussissait guère dans la clientèle, car les riches aiment à être dépouillés dans les formes, et cela les irrite et les vexe qu'on danse autour de leur portemonnaie. Quand les médecins se disputent un malade, c'est toujours le plus grave qui l'emporte, celui qui sait le mieux regarder le patient en hochant la tête, de l'air de dire : C'est três sérieux! et, quelques heures après, déclare modestement : Je l'ai sauvé. Là est l'origine de la confiance.

Gigade se dirigea vers une vitrine : « Voici, messieurs, la femme dont je vous ai parlé. - Il montrait une plaie dégoûtante, série d'ulcères jaunes rongeant le sein et descendant jusqu'au ventre. - La bonne physionomie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ces saletés-là?... Personne ne répond?... Mais des gommes, de simples gommes, les gommes qui rampent, celles que Pridonge et moi avons décrites dans les Archives il v a trois ans et je vous engage par parenthèse à connaître la question pour l'examen. Savez-vous la particularité célèbre de ces gommes? C'est qu'elles furent artificielles. Qui, messieurs. Bradilin les avait données à la malade. A ce moment-là, les animaux ne suffisaient pas à notre cher collègue. Il voulait à toute force expérimenter sur l'humain. Moi, je lui répétais : Prends garde, ça pourrait te coûter cher. Mais il me répondait avec raison : Laisse donc, je me tirerai d'affaire. J'ai Crudanet dans ma manche. C'est à cette époque qu'il injectait le choléra et la morve à ses malades, et qu'il obtenait ces magnifiques colorations du poumon et de la rate, que vous n'avez certes pas oubliées. Bref, un beau jour, comme il discutait avec Pridonge, je vois encore la scène, il lui soutint qu'on pourrait produire des gommes syphilitiques qui, du cou, se propageraient par les ganglions jusqu'au ventre. Pridonge niait. Mon Bradilin s'obstinait. Finalement, quelques semaines après, il nous amena cette jeune personne qu'il avait infectée luimême avec de la syphilis intensive. Il avait fait passer le virus par huit cobayes, deux lapins et un singe. L'avonsnous assez admirée, cette lésion! J'ai proposé à l'Académie de l'appeler lésion Bradilin. Le beau, c'est que ni le mercure, ni l'iodure, en piqures, lavements, pilules, frictions, n'y ont rien fait. Le sujet est mort en dix jours, et, écoutez-moi bien, avec de la fièvre, une fièvre de cheval!! » Gigade, suivant son geste favori, envoya une bourrade de la main droite dans l'estomac de son plus proche interlocuteur.

Un deuxième musée faisait suite à celui-ci. On y admirait, non plus en cire, mais conservés et ratatinés par l'alcool et tels que la nature les avait formés dans un moment de délire, des petits monstres, fœtus ou nouveaunés qui affectaient des formes de rêves. Les uns possédaient une trompe comme un éléphant, d'autres dix pieds et quinze mains; d'autres n'avaient que le tronc. Certains jouissaient d'un visage ouvert, noir et caverneux où s'apercevaient un début de dentition et quelques poils. Plusieurs, acrobates de naissance, étaient accouplés par le ventre, le dos, les hanches ou la tête. La plupart avaient vécu quelques heures, quelques mois, quelques années. Qu'avaient-ils deviné, vu, compris du monde extérieur ou ils tombaient en si étrange posture? Je considérais ces joues gonflées, ces cranes gros comme des citrouilles, ces nombrils d'où jaillissaient des sortes de cordages ou des touffes semblables à des fleurs, ces ventres fendus, montrant l'intestin, ces doubles pieds, cet œil unique au milieu du front et cette oreille exilée près de la lèvre. Le jour baissant vite, je me trouvais, au crépuscule, environné de ces débris qui prenaient des attitudes grimaçantes.

Je croyais les voir tourner dans l'alcool, se faire des signes, railler ces dénominations dont on les affublait...

A côté s'étendait la bibliothèque, large et spacieuse, contenant environ cinquante mille volumes. Là était démontrée l'absolue fragilité de la science. Sur les plus hauts rayons, auxquels on n'atteignait même pas à l'aide des longues échelles roulantes, s'entassaient les piles poussiéreuses d'ouvrages jadis célèbres, maintenant inutiles et dédaignés et dont une courte mention était faite au catalogue moderne. Ces antiquités rongées aux mites eussent fait sourire un étudiant de première année. Mon esprit se reportait vers les jolies chansons et légendes de mon enfance et de celle de mes aïeux, qui étaient toujours demeurées aussi fraîches, aussi émues, fleurs mobiles à travers la race. Elles ne prétendaient pas au progrès. Elles savaient, dans leur rythme sage, que l'homme d'hier vaut l'homme d'aujourd'hui, et elles consentaient à enchanter les cervelles naïves, toujours identiques, bien que séparées par des siècles.

## CHAPITRE II

Un dimanche matin, Trub me dit : « Mon cher Félix, Joseph Malamalle est en excellents termes avec le directeur d'une prison. Nous aurons l'aubaine aujourd'hui de contempler une exécution électrique. »

Quand nous fûmes devant l'édifice sinistre, mon compagnon présenta la carte de Malamalle à un guichet rébarbatif creusé dans le mur. Une lourde barrière de fer !tourna sur ses gonds. Après une petite cour, une petite porte, puis des corridors et des grilles. J'en comptai jusqu'à six. A chacune d'elles, un geolier nous examinait des pieds à la tête et réclamait notre passeport, auquel Trub joignait une pièce de quarante sous. Le formalisme est frère de la vénalité. Finalement nous aboutissions à un dernier couloir obscur rempli de gens. Je reconnus plusieurs silhouettes de médecins juges, le stupide Cercueillet, préposé aux exécutions, Mouste, chargé du rapport officiel, l'important Canille, un groupe d'élèves de troisième année. Ceux-ci assistent par nécessité à ces manœuvres homicides qui sont dans le programme de leur examen. Ils s'entretenaient avec un reporter de Cloaquol: « Alors, vous pariez Cortirac. Mais Sidoine ne meurt pas, et d'ici là Wabanheim est capable... On raconte que M<sup>me</sup> Avigdeuse est à l'agonie... Qui avez-vous à votre jury du troisième Lèchement?... Bradilin m'a promis d'agir. » Ces propos étaient pressés et comme étouffés entre des dos, des

épaules, des bras, des ventres, tant était exigu le boyau où nous piétinions. Il ne recevait la lumière que d'une fenètre basse donnant sur une cour sombre où se promenaient des guichetiers.

Il y eut un remous. Une porte s'ouvrit dans la paroi, et un gros homme au visage vultueux, dont les moustaches noires rejoignaient les favoris en un H impressionnant. articula d'une voix caverneuse : « Entrez, messieurs, l'opération commence. » Tel un filet d'eau s'échappe en murmurant par un strict orifice, tels nous nous glissames deux par deux dans une ample et haute cellule éclairée par trois fanaux rouges. Une seule ouverture en biseau était creusée près du plafond. Je tressaillis à la vue du supplice : un homme nu, sauf une ceinture autour des reins, était assis sur une chaise d'acier. Ses mains, ses pieds, son torse étaient entourés de liens du même métal qui aboutissaient à des plaques brillantes fixées sur ses tempes, son ventre et ses chevilles. Contre lui se dressait une énorme machine, dont les plateaux de verre et de cuir se terminaient par des boules dorées communiquant aux chaînes et à la chaise. A côté, dans des attitudes d'inquisiteurs négligents, le Cudane, notre Cudane, puis son aide, le directeur de la prison, maintes trognes féroces de valets.

Nous tenions à l'aise dans la cellule. Une corde nous séparait du personnel actif. Pour se donner plus d'envergnre, Canille l'enjamba et se rapprocha des Autorités. Je regardai le condamné. C'était un individu musclé, de taille moyenne, aux yeux noirs, aux longs cheveux noirs, à la poitrine velue. Il semblait un demi-singe, un de ces êtres placés entre la bête et l'homme chers aux hypothèses morticoles. Ainsi les théories moulent les faits à leur image. Le malheureux tremblait visiblement, et certes pas de froid, car la pièce était surchaussée. Sur les grosses rides précoces, immédiates peut-être, de son front, la sueur coulait, et sa mâchoire inférieure pendait, montrant

des dents blanches. Il fixait alternativement les spectateurs et la machine d'où émanerait la secousse mortelle. J'eus, en même temps qu'une terreur grande, la houte d'assister à ce drame. Cudane sortit de sa poche un papier qu'il lut prétentieusement: « Coubon, âgé de trente-cinq ans, père épileptique et alcoolique, mère prostituée, livré à lui-même à l'âge de six ans, condamné quatre fois pour vol à neuf, onze, vingt-deux et vingt-sept ans. — A assassiné, il y a six mois, une vieille femme de la classe des riches et sa domestique. Reconnu responsable au huitième, 1/8, après examen des docteurs Tismet et Cercueillet. Condamné à mort pour ce fait. Va être exécuté à l'aide d'une machine d'induction, système Cudane perfectionné; Volt 10, Farad 100, Cud 1000. Dimension des bobines, 25/30. »

- « Eh, eh! marmotta Canille en hochant la tête, tandis que Cercueillet et Mouste franchissaient la barrière à leur tour et que les yeux de mes voisins exprimaient une curiosité cruelle. Eh, eh! Fort intéressant, fort intéressant! Et le courant durera, mon cher confrère?...
- Dix secondes sept dixièmes, maître, répliqua l'obséquieux Cudane.
- Eh, eh! Très bien, très bien. Et par où passera le courant?
- Il est double, de la tête aux pieds et en ceinture. Il saisira le front, les chevilles et le ventre, ainsi que vous l'indiquent les plaques ajustées.
- Eh, eh! Très bien! Parfait!» Le front de Canille se plissa comme un potiron, exprima l'attention la plus vive. Mouste haussait les épaules en silence; Cercueillet remuait ses lèvres épaisses.

Rien ne peut rendre la sauvagerie de cette scène, la lueur louche et macabre où nous étions plongés, le mélange de scélératesse et de sottise qui composait l'atmosphère morale et semblait se conjoindre avec la lourde atmosphère physique. Le directeur s'approcha du con-

damné : « Coubon, n'avez-vous pas une dernière recommandation à nous adresser? - Celle de vous dépêcher, répondit sinistrement le patient. - Les barbares vous enjoindraient de prier Dieu, poursuivit l'imperturbable Torquemada. Moi, je vous conseille le calme et la correction qui conviennent à un homme de cœur. » Puis,

tirant sa montre : « Allez, messieurs! »

L'aide repoussa une petite tige fixée à droite de la bobine. On entendit un ronflement sourd, accompagné de crépitations et d'étincelles, et, comme un chat qui fait le gros dos, le misérable commença de s'étirer. Les muscles de son ventre, de ses bras, de ses jambes se gonflèrent comme de la baudruche. Je crus que les liens allaient éclater : « Eh bien, qu'y a-t-il?... La machine est mal chargée!... Allez donc... Un de plus... Poussez... Maladroit ... » Cudane s'activait autour de son meuble de cuir et de verre. Il y eut un hurlement, suivi d'un bruit sec. Une chaîne des jambes venait de se rompre. Le membre prit à l'instant la plus extravagante posture : il décrivit une courbe circulaire, puis se fixa dans une attitude rigide et tortueuse, comme s'il vivait à part du corps. Il paraissait immense, le mollet tel qu'un ballon tendu, les orteils écartés et disloqués, sorte d'éventail de cauchemar. Le masque revêtit une expression fantastique. La bouche se distendit, et la langue s'en échappa, droite comme un I, entre deux jets de salive. Les globes des veux tournérent rapidement, et, sortant de l'orbite, proéminèrent sur leurs pédicules rouges. Les cheveux raides pétillaient d'étincelles. Le cou formait une échelle de cordes. La poitrine. et l'abdomen étaient parcourus de secousses folles, comme si des serpents grouillaient sous la peau. On percut plusieurs craquements consécutifs; c'étaient les os qui se rompaient sous l'effort de la contraction musculaire. Certains assistants murmuraient : Comme c'est curieux! D'autres : Qu'il est laid! Ah! qu'il est dégoûtant! Cudane et son aide étaient dissimulés par le groupe du

directeur, des geôliers, de Cercueillet et de Mouste. Canille affirma: « Évidemment, le tonus est exagéré. » Le supplicié ne gémissait plus. Il émettait un râle atroce, espèce de rugissement étouffé par cette langue gigantesque. trois fois rouge comme la lumière rouge. Il avait une silhouette hors de l'humanité, qui se rapprochait des chimères. Il rejoignait tout ce que forment les rêves les plus hideux. Ses yeux, chassés décidément des orbites, coulèrent sur les joues, telles deux colossales larmes écarlates. C'était trop, je me détournai. Il y eut du tumulte. A travers l'affreux roulement continu de la machine, Trub me répétait : « Mais vois donc, vois donc! Ah, l'infortuné! C'est horrible! » Quelqu'un cria : « Du cyanure, du cyanure! J'ai ma seringue. » Je rouvris les paupières : un jeune homme s'approchait de Coubon, lui piquait le pied. Une détente immédiate se produisit. La masse de chair in cessa sa danse forcenée, et le corps se replia, s'affaissa ... sur lui-même, aussi slasque et mou qu'il était raide, la tête inclinée sur le cou. On avait complété la mort.

Tandis que les geoliers s'empressaient autour du cadavre, nous sortimes en masse : « Messieurs, disait l'affable directeur, voulez-vous examiner nos condamnés en expérience? Il en est un que M. le professeur Boritaive dan a empalé sur une tige de bismuth. C'est une tentative curieuse. A un autre, M. le professeur Bradilin a remplacé une moitié du cerveau par la moitié correspondante d'une cervelle de chien. » Mais j'en avais assez, et j'entraînai Trub hors de cet enfer. Je pensai que les corridors, les portes et les guichets n'en finiraient plus.

Quand les œuss et les côtelettes de la mère Pidou nous eurent un peu calmés, je remis à Trub quelques-uns de mes livres et le priai de m'interroger, car mon premier examen aurait lieu bientôt. Je répondis à toutes ses questions et me félicitai de l'excellence de ma mémoire. Puis, comme le jour baissait, nous descendimes prendre de l'appétit pour le diner que mon compagnon voulait m'offrir au restaurant.

Il m'était déjà arrivé de remarquer, à la nuit tombante, de tristes créatures mal vêtues qui adressaient des signes aux passants. La situation des pauvres est telle que beaucoup de femmes gagnent leur vie en vendant leur chair misérable. Grâce à cette prostitution, se propage la syphilis, que Pridonge étudie, réglemente et disfuse suivant un système compliqué. Ce soir-là, deux de ces rôdeuses, maigres à faire pitié, vêtues avec ce faux luxe usé dont elles ont l'apanage, nous prirent par le bras, Trub et moi, au tournant d'une rue. Elles s'appelaient Louise et Serpette, n'avaient pas mangé depuis deux jours. Cela se connaissait à leurs haleines, à leurs regards fiévreux, à leurs mains pâles, au bruit de leurs estomacs tandis qu'elles nous parlaient. Il flottait un brouillard humide qui semblait augmenter leur détresse. Ému, je les emmenai souper avec nous. C'était de ma part une imprudence, car le contact des prostituées est interdit aux étudiants dont les plaisirs se passent dans des maisons spéciales tenues par des sénateurs vertueux; mais la brume favorisait mon audace. Nous arrivions à une enseigne brillante : Au bon chirurgien. Je demandai au garçon, étonné à la vue de nos pauvresses, un cabinet où nous fussions seuls.

Louise et Serpette étaient intimidées. Elles se chauffaient devant un feu clair, soulevant leurs robes élimées, et montrant leurs souliers aussi mous, aussi minces que deux feuilles de papier noirci. Nous autres, installés devant la table joyeuse et que l'on couvrait de vaisselle, observions ces figures défaites, ces corps qui avaient droit au respect, au désir, à la nourriture, et qui seraient un jour la proie creuse de Trouillot. Par-dessus la faim, se lisait maintenant la reconnaissance, tant les misérables sont touchés de la main qui les relève. Dès que nous fûmes seuls, elles attaquèrent les hors-d'œuvre avec une

formal signit

sorte de rage, ne se donnant même pas le temps de mâcher les gros morceaux de pain dont elles se gonflaient les joues, ce qui leur créait un embonpoint factice. Une nuance de rose empourpra leurs pommettes. L'une d'elles l'artent toussait.

Elles se ressemblaient d'ailleurs, comme la plupart des pauvres. Les visages n'ont de différence que dans le bien-être et atteignent chez les docteurs leur maximum de variété. Mais les souffrances, la crainte, le métier dur, l'action du froid et de l'humide prêtent aux physionomies des déshérités une fraternité désolante. Jusque-là, elles n'avaient pas dit un mot. On leur servit de chauds potages. Chacune d'elles but un verre de vin. Alors, la vie renaissant, elles répondirent à nos questions. L'oiseau de la confiance revint percher sur ces àmes muettes. Son chant nous charma tout le soir.

Elles s'étaient connues dès l'enfance et faisaient en commun depuis cinq ans leur déplorable métier. L'une avait dix-sept ans, l'autre dix-huit. Elles étaient nées de l'autre côté des égouts, dans les quartiers d'usines et de tortures: « C'est la troisième fois, ajoutait Louise, que nous mangeons à notre appétit. Une fois à la sête de la Matière et une seconde... — Tais-toi donc, tu ne te rappelles pas. » Et Serpette empiétait sur le récit de sa voisine. L'autre lui cédait la parole avec une jolie moue de l'épaule: « Monsieur, nos maisons se touchaient. Nos familles n'avaient pas le sou. Moi, mon père m'a prise un soir qu'il était gris. J'ai été malade longtemps et l'on a cru que j'allais mourir. On n'avait pas voulu m'envoyer à l'hôpital, de peur que je n'éveille la police. Je grelottais presque nue devant une lucarne cassée. Louise venait me voir et m'apportait la moitié du pain de son dîner. — Oh! un pain, interrompit Louise, qui ne ressemblait guère à celui-ci! Qu'il est bon, celui-ci! On dirait du gâteau. Je n'ai jamais mangé le pareil. Le nôtre est noir et fait dans la bouche comme de la poussière.

— Et puis, reprit Serpette, nous avions un voisin riche, qui mangeait de la viande, et c'est lui qui a eu Louise d'abord et il lui a donné un châle et il m'invitait à déjeuner aussi. Ma mère est morte des coups que mon père lui donnait. On l'entendait crier la nuit. Ça réveillait les voisins et j'avais tant de honte que je n'osais plus descendre l'escalier. Moi, il ne me battait pas. J'avais des frères et des sœurs qu'il fallait garder à la maison, pendant qu'il allait à la fabrique. Et puis il est tombé dans une machine terrible, une machine qui fait le sucre, et il est entré à l'hôpital.

— Et vous, y êtes-vous entrée, à l'hôpital? » dis-je en leur découpant un morceau de viande rôtie. Trub avait son bon visage. Je me sentais le cœur gonflé. La petite pièce où nous dinions était chaude, honnête et allègre-

Louise répondit, la bouche pleine :

« Sûr que nous y sommes allées. Dans notre métier on en voit de toutes les couleurs. Il y a eu un moment... laisse-moi donc parler, Serpette; tu causes tout le temps... où nous avons été cossues, mais voilà — elle montra piteusement sa robe — tout ce qui nous reste de l'époque. J'avais fait la connaissance d'un joli blond, et j'habitais chez lui avec mon amie, et il m'offrait ce que je voulais, des chapeaux, des bottines et du linge brodé. On mangeait plus qu'à sa faim. Seulement, un jour, la famille de mon amant s'est fâchée. Elle a eu peur que je ne le ruine et on nous a enfermées, Serpette et moi, aux Corps perdus, un sale hôpital, monsieur.

— En somme, je n'avais rien fait, moi, fit Serpette qui commençait à s'émouvoir. Pourquoi qu'on nous a traitées comme des criminelles, coffrées avec des voleuses et des folles? Au dortoir, je couchais entre une qui demandait à boire et une autre qui pleurait, parce qu'elle avait tué son enfant à coups de marteau. J'avais tellement peur que je restais la tête sous mes draps jusqu'à m'étouffer. C'est qu'on était sévère aux Corps perdus. Pour un oui, pour un

and the same

non, boum, au cachot! Tu te souviens, Louise, de cette petite femme que son mari avait fait mettre la, parce qu'elle l'avait trompé. C'était un homme influent, un du Parlement, qu'on disait. Elle était si mince et si jolie que nous en étions toutes amoureuses et on n'osait pas lui parler, parce qu'elle avait été honnête. Elle sanglotait. Elle réclamait ses gosses à genoux. Une fois j'ai pu tout de même la prendre dans mes bras, la <u>caliner</u>, et elle a pleuré, tout font et alle moi, ici. J'avais ses petits cheveux dans la figure. Ah, que c'était doux!

- Oui, oui, continua Louise qui, tout entière à ses souvenirs, fixait de ses beaux yeux fiévreux un point ignoré de l'espace. Nous avons passé là des jours qu'on ne voudrait pas revoir. Et ça vous reste; on ne peut pas les chasser. C'est comme un remords. Et celles qui mouraient! Comment l'avait-on surnommée celle-là?... Ah, j'y suis! le Poisson, parce que la maladie lui avait dessiné des tas d'écailles d'argent sur la gueule. En sortant des Corps perdus, monsieur, on nous a donné, au Secours universel, un permis de raccrochage. C'est moi qui ai été syphilitique la ^ première. Serpette, ça n'a été qu'ensuite. Je m'en suis apercue par des petits boutons roses. Boum! Encore à l'hôpital, un sérieux celui-là, chez le docteur Pridonge, le bavard. Des gueuses, qu'il nous appelait, et il riait, parce que ca l'amusait de voir de belles lésions, comme il dit. Venez voir, messieurs, la belle lésion de la queuse! Il nous a soignées. Mais ca n'était pas encore fini avec les médecins. » La chaleur, la nourriture et quelques doigts de vin avaient produit des effets divers. Tandis que Louise, les coudes sur la table et les mains dans ses paumes, nous racontait avec volubilité son existence, Serpette s'était peu à peu engourdie. Elle avait reculé sa chaise, et le front appuyé sur une main, les paupières battantes, elle s'efforçait de suivre le récit de son amie, l'approuvant parfois d'une légère moue comique.

« Monsieur, — Louise nous prit chacun par le bras, —

imaginez-vous que dans le service de Pridonge venait un petit bonhomme à l'air méchant, et sec, sec comme un conteau. Quand nous étions convalescentes, il causait avec nous et s'assevait au pied des lits, nous demandant s'il nous restait un peu d'argent, si nous allions nous prostituer, si nous n'avions pas peur d'avoir des enfants, enfin une masse de détails drôles. Il se nommait Sorniude. Enfin, un jour que Serpette était là, et comme il savait que j'allais quitter l'hôpital, il nous dit : Ecoutez, je vous propose une bonne affaire. J'ai un docteur de mes amis qui fait collection d'ovaires. Il a besoin des vôtres. Nous vous les retirerons. Vous recevrez, chacune, cinq cents francs. Ni vu, ni connu; et jamais, jamais plus vous ne risquerez d'avoir de gosses. Vous pensez si nous étions contentes, Serpette et moi. Nous avions bien un peu le trac. Mais Sorniude jurait qu'il n'y avait pas de danger. Il est venu chez nous, dans notre mansarde, avec un autre qui s'appelait... qui s'appelait... Comment donc? Serpette !... Serpette, tu dors ? - Tismanque, grogna Serpette. - Mais non, t'es bête, et Louise éclata de rire. Tismet d'Ancre, c'est ça, et encore un deuxième. Ils nous ont choroformé, ouvert le ventre, il ne reste même pas de cicatrice, et tout enlevé en un tour de main. Mes petites, qu'ils ont dit en nous réveillant, vous étes vidées comme des lapins. Oh, ce qu'il travaille, monsieur, ce Sorniude! Toutes les femmes que nous connaissons, toutes il les a nettoyées. Dans notre quartier, vous ne trouveriez pas un ovaire à prix d'or. Je me demande ce qu'ils en font. Toujours, ca rend joliment service. Et il n'y a pas qu'à nous autres, vous savez... Il paraît qu'ils opèrent aussi les dames de la haute qui veulent faire leurs farces. Pensez donc! C'est si commode !... Où en étais-je ?... Ah !... Eh bien après, on a claqué les mille francs, et puis c'a été la misère, la misère et toujours la misère. Jamais de feu, ni à manger, ni à boire que des choses qui brûlent, et des hommes, des hommes ! - Louise eut un geste de dégoût.

3.96

Krak.

— Heureusement qu'il n'y en a plus pour longtemps. J'ai l'âge où ça claque, les femmes comme nous. »

Ce récit nous ouvrait une série d'abîmes que nous ne soupçonnions pas encore, et, quand Louise cita son age. l'idée qu'à dix-sept ans elle était déjà vieille me sit tressaillir. Je ne comprenais que vaguement ces histoires d'ovaires, mais elles m'intriguaient d'autant plus que les Morticoles a est ent se plaignent sans cesse de la dépopulation ou diminution des enfants. Or Louise m'assurait que des milliers de femmes étaient ainsi mutilées. Trub, dont l'attention se fatigue vite, voulait partir. Serpette s'était endormie, et quelque rêve furtif. Divin sourire, qui illuminait la créature, ses petits doigts noirs, ses dentelles souillées, ses pauvres lèvres desséchées par la fièvre et les baisers sans nom! Et dans le tendre geste de Louise, lui passant les bras autour du cou pour la réveiller, il y avait l'emblème de toutes les amitiés et de toutes les amours, de la chair qui, devant le dur destin, se cache et se tapit contre la tiédeur de la direction de la di chair.

« Vous vous en allez? soupira Louise bourrant ses poches de dessert. Vous avez été bien bons. Je ne vous ai pas ennuyés? Ils s'en vont, Serpette! Debout, paresseuse! » Trub appela le garçon, régla la note et laissa en plus deux pièces d'or sur la table : « Pour vous, mes petites. » Louise le considéra avec étonnement : « Vous ètes étranger, vous. Vous n'avez pas eu de plaisir et vous nous payez cependant! — Nous reverrons-nous jamais, ô mes charmantes! Tous mes respects au docte Sorniude! » s'écria Trub, qui tient à dissimuler son cœur sous des plaisanteries . . .

Le lendemain matin, fatigué par ma journée de la veille, j'étais plongé dans un sommeil profond, où il n'était question que d'ovaires arrachés, quand je fus réveillé en sursaut par des coups brusquement frappés à ma porte. C'est toujours une impression dramatique et dure. J'allai ouvrix

en chemise, et sus stupéfait de voir entrer Savade. Il avait l'air encore plus révolté qu'à l'ordinaire; la méchanceté plissait ses lèvres minces : « Je me suis procuré votre adresse à la Faculté, me dit-il d'un ton saccadé, et je suis monté chez vous, parce que vous êtes étranger, parce que j'ai besoin de raconter à quelqu'un l'acte immense que je viens d'accomplir, parce qu'enfin je vous aime comme très différent des coquins qui nous entourent, » Je le regardai avec des yeux stupéfaits, rouges et bouffis de sommeil, mais il poursuivit avec feu : « Dans quelques heures, la plupart des Morticoles auront disparu; leur race sera sur le point de s'éteindre. Voilà : j'ai fracturé cette nuit le laboratoire de Bradilin. Il y avait au moins trois mois, depuis que le projet avait germé dans ma tête, que je guettais l'occasion favorable. J'ai pris, dans une de ses fameuses étuves, une dizaine de tubes où il conserve précieusement la morve, le choléra, la fièvre jaune, la typhoïde, et je suis allé les casser en plein fleuve, à l'entrée de la ville. D'autres, sur lesquels était écrit : Contage possible par l'air, je les ai brisés sur la place du Parlement. Ils renferment, à l'état essentiel, les plus redoutables des germes. Nous subirons donc un déchaînement de fléaux qui, je l'espère, atteindront cette fois ces bons docteurs. Ce n'est pas pour rien qu'ils auront passé des jours et des nuits à extraire des poisons. Les voici maintenant qui circulent, ces virus! Ouiconque est atteint, tombe et ne se relève plus. » Tout ce discours était prononcé par Savade d'une voix inspirée, haché par des soupirs, ponctué de gestes terribles et vibrant d'une joie de carnage. Je ne savais si j'avais affaire à un fou. Il éclata de rire : « Ah, ah! Ca vous étonne? Vous ne me croyez pas? En ce moment les venins travaillent. Ils ont déjà atteint une poitrine humaine. Ils commencent leur course. Il me semble que je les vois grouiller, que je les suis dans les artères et les veines, des pauvres comme des riches, des riches comme des docteurs, car eux se moquent des classes et des catégories. Hein, ce n'est pas mal, pour un élève de première année? Voilà ce que c'est, Canelon, que d'ouvrir les laboratoires à tout le monde. Ah, j'étousse! Laissezmoi m'asseoir et m'expliquer un peu! »

Il saisit l'unique chaise, se mit devant ma table et changea subitement d'allure. Ce n'était plus l'enthousiaste de tout à l'heure. C'était un Morticole, théoricien froid et sec, qui développait des arguments, tel Lestingué à son cours. Ses cheveux se hérissaient au-dessus de son immense front et ses veux verts me fixaient. Moi, cependant, je m'habillais en hâte: « Canelon, je suis un pauvre par amour. J'ai toujours eu de l'argent; je passe pour riche, mais mon zèle va aux malheureux. Ma famille a été désorganisée par les médecins. L'un d'eux, un être abject, comme Avigdeuse, comme Tismet, s'est insinué chez nous à la faveur de sa science et a été l'amant de ma mère. Je suppose même qu'il a empoisonné mon père. Ce que je sais, c'est qu'entrant un jour à l'improviste dans la chambre de maman, je l'ai trouvé, ce monstre de docteur, à côté de la chère figure que j'aimais tant à embrasser, dont l'image fut désormais pour moi un dégoût. Pouah! La vie s'écrasa d'un seul coup, comme un fruit pourri, sur mon âme d'enfant. Je gardai le secret infâme. Bientôt mon pauvre père tomba dans une mélancolie noire, et plus l'ombre se faisait en lui, plus le traître venait coucher avec ma mère, tellement qu'ils sont partis ensemble, laissant le vieux à l'agonie. Il en voulait sans doute à son argent, le bellàtre, ainsi que les crapules de son espèce. Ils se glissent dans les demeures et les ruinent. Il est impossible aux femmes de leur résister. Songez donc : rien n'est caché pour un médecin. Ah, ah! nos professeurs parlent des horreurs de la confession et de l'action dissolvante du prêtre! Mais le prêtre, Canelon, - Savade se leva et arpenta la pièce d'un pas trépidant, - le prêtre n'a pas une pareille puissance. L'autre peut promener partout ses mains et ses regards, frôler, tordre et martyriser la chair, ou la réjouir honteusement, sans que les lois l'atteignent jamais. Pour eux tous, les femmes sont nues. Oh! - Et il montrait le poing aux murs. - Tu es peutêtre mort, bandit, mais je hais ton cadavre que rongent les vers... Après, j'ai été élevé chez des vieilles tantes. Je grandis et j'observai. J'aimais à me promener seul dans les quartiers pauvres; je me mêlais à la foule qui sort des ateliers; je voyais les muscles tordus par des besognes inutiles et je sentais en moi des jets brûlants de haine, mêlés à des bouffées de je ne sais quoi que je n'ai point, peut-être une foi, une croyance en Dieu, que m'a enlevée la stupide éducation de ce pays. Ce qu'on m'avait appris me remontait aux lèvres en vomissement, puisque j'y devinais la cause de tant de tortures. J'avais soif d'apostolat. J'ai sophaité trouver un remède, participer à cette science pour la modifier. Mais j'ai compris qu'elle était un engrenage, qu'elle m'ôterait toute énergie si je me laissais prendre à sa chaîne, J'ai voulu détruire. Ce qui a armé mon bras ce matin, Canelon, c'est un ideal sublime! Je maudis ce matérialisme qui m'a ballotté de la pitié à la colère et de la colère à la pitié, sans jamais satisfaire en moi tant de forces tournées vers le bien, vers le bleu. -Il montrait le ciel par mon étroite lucarne. - Il faut rajeunir le monde! »

Je m'aperçus qu'il claquait des dents. Son œil devint hagard, et je restais, mon peigne à la main, collé contre la cloison, avec la crainte de quelque chose de terrible. Il avait cessé de vaticiner. Un tremblement agitait sa bouche, ses mains et ses jambes. Il s'appuya sur mon lit: « Fuyez! Je suis la première victime! Fuyez! Adien! » Je m'élançai vers lui. Il fit de son bras un grand geste pour me repousser et roula sur le tapis. Des pensées contradictoires s'élevèrent en moi. Je savais, par son orageuse confession, qu'il venait de déchaîner des maux effroyables. Nul doute qu'il n'en fût la proie. Il se tordait à terre et ralait; sa figure était crispée; ses beaux yeux s'injectaient de sang.

Je descendis l'escalier quatre à quatre. Devant ma demeure une foule de gens couraient, hommes et femmes. bousculés par une équipe de gardes de police. Ceux-ci se précipitèrent sur moi. J'invoquai ma qualité d'étudiant : « Votre carte d'inscription !... C'est bien. Portez-la d'une manière apparente, car une épidémie est déclarée. Nous menons les passants aux prisons. » La rue était déserte et l'on percevait toutefois des gémissements, un sourd tumulte de fourmilière. J'aperçus un chien mort qui kinde. bavait. Je :ne jetai, affolé, dans la direction de la Faculté. Des sonneries aigres retentirent : au triple galop défila un cortège de perquisiteurs sanitaires et de pompes désinfectantes. Une femme bondissait en criant d'une maison. Elle tenait un enfant dans ses bras. A un mêtre de sa porte, elle tomba sur le sol, en proie aux mêmes convulsions désordonnées que Savade. Je me sauvai par plusieurs ruelles au hasard. Je suais à grosses gouttes. J'avais perdu le chemin. Les statues que je croisais s'animaient, menacantes. Une apre rumeur lointaine m'angoissait plus que tout, par l'idée d'une multitude qu'envahissaient aussi vite les fléaux. Enfin j'atteignis la Faculté. Je me ruai dans la cour. Elle était pleine de monde. Tous les professeurs étaient là et parlaient à la fois, discutant la catastrophe soudaine, les mesures à prendre. Bradilin avait constaté le vol de ses bocaux. Les quartiers proches du fleuve étaient atteints avec furie. Il me parut que ces docteurs, qui s'agitaient confusément et se demandaient des détails de l'un à l'autre, avaient l'air très inquiet pour leur compte. On s'arrachait un journal de Cloaquol qui donnait déjà la marche du tourbillon par éditions successives. On ferma la grande grille de l'École et personne ne put pénétrer que sur présentation de sa carte. Les élèves arrivaient en foule. Ils racontaient la mort de plusieurs d'entre eux. Chacun proposait son avis : sur la cause, d'abord : la coincidence du péril avec le vol frappait les esprits, mais quelques savants discutaient et niaient la transmission

aussi immédiate : « Si, si ; c'est une épidémie de laboratoire, affirmait très haut Boridan. - Non, c'est né sur place, né chez les pauvres, les sales pauvres! » On accusait l'hôpital Typhus et la malpropreté de Tabard, Crudanet survint, radieux, gesticulant au milieu d'une trentaine de ses collègues qui l'interrogeaient : « Il faut organiser de suite, non les secours, on n'y peut songer, mais la désinfection en grand de la cité. L'eau du fleuve est interdite, et quiconque y boira sera puni de mort. » Certains préconisaient, d'une voix chevrotante, le massacre de tous les habitants dans les endroits les plus dangereux, le bombardement des infectés. Beaucoup reculaient devant cette mesure, la jugeant trop hâtive. A chaque seconde, un nouveau témoin apportait quelque affreux récit; des familles entières fauchées en cinq minutes; des gens qui se précipitaient par la fenètre pour échapper aux douleurs. On distinguait sur les cadavres des lésions de choléra, de morve et de fièvre jaune. Les aventureux croyaient à une maladie nouvelle. Le professeur d'épidémies était très entoure, mais il ne pouvait avoir d'opinion, n'ayant pas eu la chance de voir une seule victime, affirmait-il avec calme. Bref, on soumit au vote, au milieu du tumulte, les trois motions suivantes qui furent adoptées séance tenante:

1° Les médecins se tiendront à l'écart et laisseront l'invasion décimer les malades riches et pauvres. Il serait insensé de hasarder la classe supérieure morticole pour un bénéfice illusoire, car la marche du contage est si aique que tous les soins seraient précaires;

2º Empêcher par la force les riches de sortir de chez eux. Conduire en prison ceux qui désobéissent. Envoyer, dans tous les domiciles, des escouades sanitaires chargées d'inonder d'antiseptiques, de flamber les objets de literie, les vêtements, meubles, etc., d'achever les agonisants et les suspects;

3º Brûler les quartiers pauvres contaminés. Interdire

makeullen

Kolle Sellyang

aux paurres l'entrée des hôpitaux où leur présence serait meurtrière. Laisser mourir dans la rue et faire ramasser par les perquisiteurs les citoyens surpris par le mal.

On commençait à voir passer à travers les grilles les perquisiteurs couverts de leurs scaphandres qui sont remplis d'air stérilisé et leur permettent de transporter les corps sans s'exposer eux-mêmes à périr. Leur aspect excitait la frénésie de mes camarades qui les applaudissaient et les encourageaient.

J'eus l'occasion d'admirer avec quel zèle ponctuel les ordres avaient été transmis, car des sonneries retentissaient de toutes parts, annonçant les chevauchées des des descouades antiseptiques. Le personnel était sur les dents. Les professeurs et membres des Académies prirent la résolution de se tenir en permanence à la Faculté où ils recevraient les télégrammes. A la famille de chacun d'eux et pour l'abriter, étaient affectés un certain nombre d'agents d'hygiène et des élèves de Crudanet. Quant à nous, étudiants, on nous laissait libres, seuls de la cité, avec défense expresse de nous approcher des cadavres. Beaucoup préférèrent rester près des maîtres. Moi, j'étais dans un état d'excitation qui dépassait la peur, et j'avais la curiosité d'assister à l'ouragan déchaîné par Savade. Je me hasardai donc au dehors.

Il n'y avait personne. La ville semblait morte. Mais le bruissement indéfinissable qui m'avait frappé les oreilles augmentait. C'étaient de vastes clameurs continues et bourdonnantes qui, à un moment donné, devenaient particulièrement intenses, puis se dégradaient par intervalles pour reprendre ensuite avec plus de force. Des scaphandres circulaient, fourmis voraces, traînant leurs fardeaux immondes, et suivis de caissons chargés de bonbonnes d'acide phénique. D'une fenêtre, un homme et une femme dégringolèrent presque à mes pieds, s'écrasèrent sur le trottoir comme des fruits mûrs; du sang ruissela.

Comme j'approchais du fleuve, épais et fétide, complice boueux de Savade, une troupe de malheureux dépenaillés s'avançaient sur l'autre berge. Ils se tenaient par les mains, dansaient et chantaient à tue-tête. Arrivés au parapet, ils l'escaladèrent, et tous ensemble, pêle-mêle, se précipitèrent dans l'eau noire. Je courus jusqu'au bord, plein de vertige, sanglotant et implorant Dieu, tant une pareille calamité dépassait la mesure humaine. Des bras et des jambes fouettèrent quelques minutes la surface, puis tout cessa. La rivière roula sur ces désespérés sa force liquide lourde de mort.

Je me jetai à genoux, seul sur la pierre. La Providence irritée s'appesantissait sur les Morticoles, mais je la conjurai d'avoir pitié des moins coupables : « Seigneur, m'écriai-je, un miracle! Épargnez les petits; épargnez les riches aussi pauvres aujourd'hui que les plus pauvres. » J'étais là en plein air, tête nue, car j'avais perdu mon chapeau. Qui m'aurait vu, m'aurait cru fou. Le ciel était livide et bas, sans prières, sans présage mystérieux de pardon. Et tous ces habitants mouraient la rage au cœur, avec la persuasion qu'ils étaient boue, et qu'ils retournaient à la poussière!

Je me relevai; je repris ma course incertaine. Sur une immense place environnée de colonnes, j'aperçus une fantastique inscription: une multitude de cadavres étendus traçaient, par leur assemblage, ces mots gigantesques: MORT A NOS MAITRES! Chaque lettre était formée d'une dizaine de corps des deux sexes dont la plupart remuaient indistinctement, dérangeaient la boucle de l'S et le jambage de l'R. Cet ultime défi, menace en majuscules vermineuses et grouillantes, était une tradition des Morticoles pauvres, lors des épidémies.

Les trompettes stridentes vibraient toujours. L'atmosphère était empestée. L'odeur des égouts se mélait à celle plus forte des chairs putrides. J'aspirais, malgré moi, ce glas des narines. Les maisons, que fouillaient les perquisi-

Je 3/10 to 6 Hothershirtens

teurs, retentissaient de cris déchirants, puis devenaient silencieuses comme des tombes et me dévisageaient de leurs fenêtres muettes... J'avais perdu la notion de la durée et de l'espace. Il me semblait vaguement que j'avais longé l'hôpital Typhus. Les désastreux convois se succédaient sans interruption. Un attelage passait au galop, portant une quinzaine de cercueils démontés. Les ruisseaux roulaient des substances infectes. Des râles suintaient des murs, comme si les pierres elles-mêmes déploraient leur destin. Et la solitude, peuplée d'horreurs, étendait sur la ville ses ailes sombres.

Comme la nuit tombait, je me trouvais dans le quartier des riches, devant le Parlement, près d'un terre-plein encombré de statues. Tout à coup, j'eus dans les regards une illumination intense. Je levai les yeux : le ciel était rouge, ardent comme la gueule de l'enfer, et dans ce brasier proche ou lointain passaient des jets de vapeur écarlate, des gerbes d'étincelles, de gros nuages d'or incandescent. C'étaient les quartiers pauvres qui commençaient à flamber. La rumeur devenait infinie. Les malheureux, sans doute, rôdaient par bandes éperdues entre l'incendie et la mort.

J'y voyais plus clair qu'en plein jour : les monuments et leurs devises, les statues et leurs piédestaux, tout cela, par l'effet des projections rutilantes, prenait un relief splendide; les arêtes vives de la pierre rose se découpaient sur un fond de pourpre. C'était bien l'haleine du sinistre et comme un prélude de chaos. Dans mon cœur bondissaient mille sentiments excessifs, sarabande à la lueur du volcan et j'interrogeai fiévreusement ce grand ciel peint rempli de fureur, ce ciel sacrilège que je pouvais braver, puisqu'il ne renfermait pas mon Dieu.

Je sentais la chaleur du brasier, telle une devanture de rotisserie. J'entendais derrière moi le souffle des fuyards, l'écroulement des poutres craquantes. Au moins une fois les pauvres se chaufferaient! A un perquisiteur, qui menait une troupe de cercueils, je demandai : « Où portez-vous

tous ces cadavres? » Il me répondit brusquement : « A la flamme! » et disparut d'un pas alerte, comme le chevalier du Feu et de la Nuit. J'avais besoin de tâter l'homme, si sauvage qu'il fût. Le pivot du réel me semblait perdu et j'avais hâte de le retrouver. Je cherchai donc la route de la Faculté, à la faveur de l'étincelant et sonore halettement de la ville.

Dans mon égarement, je parcourus dans tous les sens un labyrinthe de rues et de culs-de-sac et je croyais avancer alors que je tournais sur moi-même. Un vent fort et rapide se leva et poussa de l'ouest à l'est des amoncellements d'une brume éclairée, toute une mobile coupole d'or fauve où les flammèches pétillaient comme des pierreries en fusion, comme des étoiles. L'éuergie de mes sens décuplait. J'avais en moi un autre Canelon, plus lucide, et une fièvre bizarre se leva dans mon âme, fleur de la destruction, joie possible du dernier homme. Ces lieux aveuglants, dévastés, cet horizon embrasé, ces sonneries, ce vague piétinement de fantômes, l'odeur des substances consumées, de la mort, le frisson divinatoire me haussaient l'esprit jusqu'à prédire. Je parlais tout seul en marchant, pour rendre à l'air ce qu'il m'apportait d'excessif...

Au coin d'une borne, sur le sol, deux frêles créatures étaient enlacées. Leurs tristes vêtements devenaient luxueux par la fulguration de l'espace, et les lucurs d'en haut prêtaient à leurs visages une grâce d'apothéose. Je reconnus Louise et Serpette, mourantes à l'endroit même où nous les avions rencontrées. Leurs corps tombaient là où tant de fois ils s'étaient offerts. Je m'avançai, regardant tout autour de moi, craignant l'arrivée des scaphandres. Je saisis une main froide et déjà raidie qui ne répondit point à mon étreinte. Pourtant, la tête fine de Serpette, accoudée sur le bras de Louise, dans une pose inquiête et charmante, eut un tressaillement bref, et je crus que les yeux allaient s'ouvrir, car ils s'étaient fermés sans doute pour fuir l'incendie, préférant la terreur intime à celle

du dehors. Je considérai longuement, tendrement ces bustes rapprochés, lumineux et frivoles. Si j'avais souhaité, malgré toute mon angoisse, l'image voluptueuse de l'effroi supporté ensemble, je la trouvais dans ces deux êtres délicats. Louise et Serpette, je vous admirais mortes, mortes dans cette chaude splendeur! Combien de fois, ròdant à travers la nuit, vous aimant et détestant le sort, n'aviez-vous pas désiré le feu, le pain et l'abri! L'abri, vous l'avez; il est dans cette solitude, dans vos mains jointes serrant vos tailles souples. Le pain, c'est celui de la terre; et comme la réverbération vous anime, de quelle parure elle revêt vos hardes! Que votre dernier baiser doit Misible être tiède et doux! Transporté de joie, j'allais m'étendre près d'elles, demander à leurs ames ailées une part de cette béatitude, tant leurs corps étaient beaux et de noble allure: je soulèverais les molles paupières, je baiserais un dernier regard qui concentrerait l'éternel, et, sous cette voûte étincelante, j'aurais la prescience du Paradis!

Un brusque son de trompe rompit et déchira mon extase. Je bondis en arrière. C'était une troupe de perquisiteurs. Ils saisirent brutalement, dans leurs pattes bizarres, les dépouilles de Louise et de Serpette. La magie disparut. Le temps que je mis à respirer une gorgée d'air poussiéreux, elles n'étaient plus que deux cercueils, mes deux iolies sœurs d'incendie et de misère.

Quelques pas plus loin, je retrouvai la Faculté. Je montrai ma carte à la grille. La cour centrale, flamboyant portique, était un océan humain dont chaque vague reflétait l'ardeur céleste. Que de faces levées au ciel! Que d'autres penchées vers le sol, moutonnantes! Que d'autres animées par les discussions! Julmat me tirait par la manche : « Où te cachais-tu donc, malheureux? Tu es pâle et maigri. Viens, il y a un buffet. » Il m'entraîna dans le vestiaire

où des tables étaient dressées, couvertes de victuailles. Je pris un bouillon et une tranche de viande, et, comme je m'étonnais de sa fraîcheur, Julmat m'expliqua qu'elle venait des boucheries particulières de la Faculté, lesquelles seules n'avaient point cessé leur débit : « Tout a été organisé admirablement. Crudanet est sublime quant aux services d'hygiène. Pas un médecin n'est atteint et le fléan se circonscrit. Allons au grand amphithéâtre. »

Là, étaient réunis les principaux professeurs. La salle était houleuse. Tous avaient revêtu leurs costumes pour plus de solennité; le rouge éclatant des robes et des toques convenait à la circonstance. Un bureau se constituait, suivant l'usage de tout Morticole réuni au nombre de plus d'un. Le président fut le vénérable Canille. On étouffait dans cette enceinte garnie, plus encore que sur le Forum, et je préférais l'odeur et le goût des flammes au parfum de ce suant égoïsme. Cependant les télégrammes affluaient. Canille les dépouilla successivement:

a Messieurs, vos ordres ont été strictement suivis. On a ramassé à l'heure qu'il est, dans les rues et dans les maisons, vingt-cinq mille cinq cent vingt-trois cadavres et détritus d'hommes, femmes et enfants. Tant faute d'aliments que par auto-vaccination intensive, l'épidémie est en décroissance. On dresse à mesure de grandes feuilles de statistique dont vous seront délivrés des exemplaires. Signé: Crudanet.»

De viss applaudissements retentirent. Le délégué chef se montrait à la hauteur de sa tâche. Les étudiants entonnèrent des chansons joyeuses, tandis que le président ouvrait le second télégramme:

« Messieurs, nous avons mis le feu à trois des quartiers pauvres, Favorisé par le vent, l'incendie se propage avec rapidité. Il élimine aisément les germes néfastes. Au reste, il ne dévore plus que des pierres, la plupart des habitants étant emportés par le fléau. Signé: Truffé, sous-directeur des vidanges, délégué du professeur Crudanet. »

Troisième télégramme: « Les membres du Parlement, réunis en assemblée plénière, et les Sénateurs envoient à leurs collègues de la Faculté et des doctes Académies leurs plus chaleureuses félicitations pour l'attitude si ferme et si courageuse qu'ils gardent pendant l'épidémie. » À quoi le Bureau répondit séance tenante: « Les membres de la Faculté et des Académies, réunis en assemblée plénière et vigilante, envoient à leurs collègues du Parlement et Sénateurs leurs remerciements les plus chaleureux. »

Ensuite Canille donna la parole à Tartègre qui discuta les mesures consécutives. Il demandait qu'on exilât les familles suspectes et qu'on submergeat d'acide phénique une partie de la ville. Ces propositions furent adoptées.

Canille se leva, et du ton le plus grave: « Mes chers collègues, messieurs ; j'ai un grand malheur à vous annoncer : notre vieil ami, le professeur Sidoine, vient de succomber, non au fléau, mais à une indigestion qui l'a emporté en quelques minutes, au moment où il accourait se joindre à nous et nous éclairer de ses précieux conseils. Je lève la séance en signe de deuil. »

Cette nouvelle inattendue souleva un violent tumulte. Enfin la succession de Sidoine était ouverte! On se montrait Wabanheim et Cortirac, à gauche et à droite de Canille, nerveux, hardis et frémissants, dès cette heure adversaires résolus. Les moindres partisans de ces candidatures fameuses vibraient. On oubliait l'épidémie. Dans le coin où j'étais, quelques élèves de quatrième année pointaient avec fureur et prédisaient la victoire de Wabanheim: « Je la souhaite, affirmait l'un; car, au prochain

Lechement de pieds, je passe avec Molito. Or Molito est l'élève de Gerbiste, et Gerbiste lui-même étrit la moitié des livres de Wabanheim. » Les membres du bureau avaient quitté leur longue table et se promenaient en bourdonnant dans l'hémicycle. Toutes les bouches murmuraient ces noms mystérieux : Cortirac, Wabanheim, Wabanheim, Cortirac. Quant aux deux rivaux, ils étaient séparés par tout l'espace de la salle et affectaient de causer d'autre chose. J'examinais Wabanheim, son large front, ses yeux aigus, son col échancré d'où s'échappaient des touffes de poils gris. Autour de lui Fontange, Pridonge et Boustibras. Cortirac enlevait et essuyait ses lunettes d'or pour parler à Mouste et à Boridan, taudis que Cercueillet bàillait avec componction.

On racontait que Charmide et Dahaisse avaient désobéi, soigné des malades en ville. Un blame leur serait infligé. Près de moi, le pharmacien Banarrita harcelait Cloaquol: « Moi, j'ai carrément fermé boutique. Les passants faisaient la queue devant mes volets, demandaient en grâce des médicaments, mais, bernique, va-t'en voir si j'ai la colique! Il yen avait qui tombaient raide tout à coup. J'aurais infecté ma maison: c'est ce que je répète à mes confrères: en temps d'épidémie, nous n'avons qu'à nous cacher. » Il ajouta en riant : « C'est le comble du secret professionnel. » Cloaquol n'écoutait guère son interlocuteur. Il dansait de joie, Cloaquol: « J'ai dix mille tirages du Tibia brisé, répétait-il en roulant les r. - Son rouge visage devenait ponceau. - C'est là que vous en trouverez des détails! Et ca ne coûte qu'un sou! » Au reste, chacun pliait et dépliait cet excellent organe. Je retournai dans la cour. Les flammes se faisaient plus rares ; la splendeur aérienne diminuait d'intensité. Là rutilaient aussi des autorités en grand costume. Ils étaient beaux à contempler, au milieu des statues, sous les arceaux lourds de symboles, ces pontifes de la science officielle! On commentait beaucoup le noble message du Parlement, réuni dans sa sorce, accueillant les échos de l'épidémie d'une oreille robuste et sympathique. On plaisantait la peur bruyante de Gigade qui avait perdu toute jovialité, toute envie de rire, et puait tellement l'antiseptique qu'il était impossible de l'aborder, On me le montra, pâle et défait, appuyé à un groupe représentant l'illustre Laurantiès, fondateur de l'épidémiologie, qui donne ses soins à un cholérique. Sous ce bronze tordu de coliques et d'héroïsme, Gigade, sourcil froncé, les jambes fondues, semblait suivre d'un œil morne son propre convoi funèbre. Je m'approchai de lui. Il répandait en effet une odeur si forte qu'il me fallut tout mon courage: « Mon cher maître, dis-je humblement, voici une triste nouvelle; votre élève préféré, Savade, est mort ce matin, emporté en quelques minutes par le... »

Gigade me regardait avec terreur et dégoût: « Avez-vous prévenu l'autorité sanitaire? s'écria-t-il avec un ample geste parallèle à celui de Laurantiès. Malheureux, quels risques vous courez! Rien de si atroce, de si insurmontable que ce fléau! — Puis, reculant de dix pas: — Allez vous laver, ajouta-t-il d'un ton péremptoire. Lavez-vous bien vite avec: Sublimé, cinquante centigrammes; — Eau distillée, soixante grammes. Prenez un bain d'eucalyptol et d'eau bouillante. Allez vite vous laver! Il n'est plus temps peut-être. Je vous signale à vos infortunés camarades, aux innocents que vous infectez. Allez-vous vous laver! » Il était grandiose ainsi, fou de crainte, dans une attitude d'objurgation, sous ce ciel tragique: « Je vais, je vais, » répondis-je, et je lui tournai les talons.

Le buffet était plein de docteurs et professeurs qui déchiffraient les nouvelles de leurs familles calfeutrées et s'empiffraient de nourriture. Lestingué, superbe dans sa robe rouge, la bouche dégoulinante de sauce, proposait un impôt hygiénique pour couvrir les frais des perquisitions:

« Messieurs, vos hôndraires vont monter. Brôdôdom. — Garçon, un peu de gelée, je vous prie. — Ces désaitres sont toujours suivis d'une hypocondrie générale qui com-

pense et largement le déchet de la clientèle. Brôôôôm. Vous êtes en droit d'augmenter vos honoraires. L'offre étant double ou triple, que la demande soit double ou triple. » Il prononçait ces aphorismes précis en machant et s'ébrouant. Un immense tableau faisait le fond du vestiaire : sur un vert gazon, les principaux types d'épidémies étaient nonchalamment étendus. Cette œuvre d'un des meilleurs peintres morticoles avait groupé, sur les corps nus des personnages, dont la tête folàtrait, tous les stigmates du choléra, de la fièvre jaune, de la peste; et, dans le fond, une foule de danseurs de Saint-Guy, précédés de binious et de violons, accouraient donner une anhade à leurs dégoûtants amis. Les docteurs, chargés d'assiettes, de petits pains, de jambons, de galantine et de gelée de viande, considéraient avec complaisance ces maux dont l'incendie leur rappelait la proximité peu redoutable, et, sauf Gigade, chacun était heureux, savourait son bien-être.

On avait organisé, à la Faculté même, de vastes dortoirs. Dans celui des étudiants, les hommes étaient séparés des femmes, ce qui prétait à des plaisanteries. Julmat se coucha à côté de moi et nous causames tard de la mort de Savade, dont je ne lui avouai que l'essentiel.

Le lendemain, l'air était calme. On entendait encore, mais fort espacées, les trompes des perquisiteurs, et les dernières dépêches, lues en public, furent complètement rassurantes. Dix mille deux cent quatre personnes avaient succombé le matin, qui, jointes à celles de la veille, fournissaient un total d'environ quarante mille morts. A part Sidoine, dont la disparition était accidentelle, nul des médecins n'avait été touché. Leurs familles et leurs domestiques avaient été également préservés, grâce aux mesures de précaution.

Parmi les victimes de l'épidémie, il fallait compter un certain nombre de suicides par peur. On expurgeait le fleuve des cadavres, source nouvelle d'infection. Les journaux constataient la joie des villes d'eaux environnantes dont les actions montaient dans des proportions considérables. On citait la forfanterie de Tabard qui, pour prouver la fausseté des doctrines microbiennes, se nourrissait depuis la veille de déjections et d'excréments, en avait barbouillé ses trois fils et sa femme, dormait assis dans un ventre de cholérique. On vantait la conduite du Secours universel qui s'était chargé de l'incendie des quartiers pauvres. L'après-midi se passa gaiement. On organisa des charades et une petite comédie, l'Impromptu du Fléau, jouée par des étudiants, qui dérida la foule des professeurs; condamnés à l'inaction, ces messieurs se promenaient au buffet, à la bibliothèque, aux musées, discutant les chances réciproques de Wabanheim et de Cortirac.

Le jour suivant, Cloaquol réunit ses collègues. Il proposa, pour fêter le retour à l'état normal, une deuxième célébration de la Matière : « Les sauvages remercient bien Dieu et le Christ, s'écria-t-il en manière de péroraison, quand ils sont débarrassés d'un sléau. Pourquoi ne pas les imiter? Honorons, messieurs, honorons la noble, la douce, l'auguste Matière, par laquelle tout ce qui est fait est bien fait! Si cette épidémie n'avait pas eu lieu, nous serions peut-être arrivés à une pléthore de malades, à une congestion malsaine d'hypocondriaques. Grâce à elle, une véritable purge s'est produite. Nous voilà débarrassés d'une masse de frelons qui accaparaient nos soins, gênaient nos travaux, empêchaient la science de progresser. Qu'elle marche en liberté, maintenant et sans entraves, cette sœur de la Matière, et qu'elle tresse à sa jumelle des louanges et des couronnes! Il serait puéril et ingrat de se lamenter parce que quelques inutiles et quelques geignards ont disparu. » Après Cloaquol, Crudanet monta à la tribune : il déclara, au milieu des bravos, que les fonds affectés aux droits des pauvres seraient remis par le Secours universel à lui Crudanet, pour les frais généraux de cette fête de la Matière, à laquelle il s'associait. Puis il annonça que, l'épidémie heureusement terminée, les médecins pouvaient reprendre le cours de leurs travaux: « Messieurs, nous avons le contentement suprême d'avoir accompli tout notre devoir. »

Je ne sus pas fâché de quitter cette École où nous étions empilés depuis trois jours. Au dehors, la cité était tranquille. Seule, une odeur fade et forte à la fois, mêlée de mort et de phénol, rappelait le désastre. On nettoyait les places, les statues, les trottoirs, les maisons. J'écoutais les conversations des passants et des concierges. Elles faisaient allusion à l'aventure avec une crainte superstitieuse, et, suivant les prédictions de Lestingué, le respect des médecins augmenta. On faisait l'éloge des Académies, de la Faculté, du Secours universel, surtout de Crudanet, dont la sagesse avait circonscrit rapidement le fléau. En outre les survivants ne paraissaient point regretter les morts. Les affaires marchaient, un grand mouvement s'étant fait dans les héritages et les Compagnies d'assurances. La Bourse et les spéculateurs, coulissiers, remisiers, agents de change, banquiers, vermine de tout poil et de toute fraude, profitaient de la baisse de la population que compensait une hausse du papier en cours et de la monnaie.

Je changeai d'appartement, ne voulant plus habiter celui où était mort si misérablement Savade, que la mère Pidou me raconta avoir été enlevé, une demi-heure après mon départ, par les scaphandres sanitaires. Je pris un logement plus modeste; mes ressources commençaient à s'épuiser. Je revis Trub avec bonheur. Il n'avait rien su de l'épidémie, en quelque sorte, car, dès le début, on avait fermé les portes de l'hôpital, avec défense de laisser entrer ou sortir personne. Il avait été inquiet de moi, et il m'embrassa, les yeux pleins de larmes. Je lui appris la fin tragique de Louise et de Serpette.

Z

## CHAPITRE III

Le jour de la fête de la Matière, nous rôdames par les quartiers pauvres, dégoûtés d'une cérémonie trop connue. Les ruines fumaient encore. C'étaient des plaines de l'epierre, des éboulis tièdes, des pans de mur noirs où se trouvait inscrite, par des débris de papier de couleur, la maisère des bouges dévastés. Là clopinaient des chiens demeure de Bryant faisait partie du lot incendié. Un dernier chagrin nous tourmentait. Il était invraisemblable que le capitaine Sanot eût échappé à l'épidémie. Désormais nous le considérions comme perdu.

J'exposais à Trub ma lamentable situation pécuniaire, quand nous rencontrâmes Jaury: « Bonjour, camarades, nous dit-il. Vous n'êtes pas aux fêtes? C'est très mal. Canelon, comment vont les études? Elles sont un peu bousculées depuis une semaine. » Trub lui confia ma détresse: « Cela tombe à pic! s'écria Jaury. Un des collaborateurs de Cloaquol quitte le Tibia brisé. Voilà une place vacante. Postulez. Je vous offre un mot de recommandation. Ce n'est pas très payé, mais c'est suffisant. Puis, j'espère que le directeur vous acceptera, car il y a un cadavre entre nous. Vous serez sa rançon. »

Muni d'une lettre, j'allai immédiatement sonner à la porte du petit hôtel qu'habitait le maître de la presse morticole. Un domestique à l'œil rusé, à la bouche fendue

de travers, vint m'ouvrir et m'introduisit dans un vestibule tapissé de velours amarante, orné d'une statue réduite de la Matière; au-dessous, cette inscription : Au grand citoyen Cloaquol - Apôtre de la laicisation. On me fit monter un escalier aux épais tapis; j'entrai dans un sombre, un imposant cabinet de travail. Derrière un bureau, sur une haute chaise, si petit néanmoins que son menton touchait la table, travaillait le puissant personnage. Sans se déranger, sans m'inviter à m'asseoir, il me dévisagea de ses regards perçants: « J'ai entrevu votre physionomie quelque part. Vous êtes étranger? Oui. Vous venez recommandé par Jaury? Oui. Situation pécuniaire difficile? Oui. Vous désirez la place vacante? Oui. » Comme il faisait à la fois les demandes et les réponses, je n'avais rien à ajouter, et je me balançais gauchement d'un pied sur l'autre. Après un court silence, le nain rougeaud ajouta, griffant de la main ses cheveux gris d'où pleuvaient des pellicules : « Je vous accepte. Deux cents francs par mois. Tous les matins au rapport à dix heures. Vous aurez les Échos et, par intérim, les séances de l'Académie. Oui. Avez-vous déjà léché les pieds? -Non, monsieur. - C'est bien, votre besogne n'interrompra pas vos études. Vous commencerez dès aujourd'hui. Nous avons de grosses affaires en train. A propos, discrétion absolue! Au moindre bayardage, je vous flanque à la porte. Le Tibia brisé soutient la candidature Cortirac. Vous attaquerez journellement Wabanheim; je fournis les munitions. Préparez, pour le numéro de demain, un entrefilet dans ce sens : On a fort remarqué, aux superbes fêtes de la Matière, la mauvaise tenue du vieux drôle Wab... Il harcelait ses collègues. Singulière façon de préparer sa candidature et qui sera sévèrement appréciée. Vous comprenez? Oui. Recueillez à la Faculté les potins désagréables sur son compte. C'est ce petit plomb qui manque. »

Une assez jolie personne blonde fit irruption dans le

cabinet: « Tu vas au Parlement, aujourd'hui. — Oui, chère amie. » La physionomie de Cloaquol prit une expression humble, qui, remplaçant son masque autoritaire, m'étonna: « Tu inviteras à diner un tel, un tel, un tel. — Elle articula une série de noms que je ne pus retenir. — Je veux les chausser pour l'élection. » Cloaquol prit une note sur un carnet, puis avec bonhomie: « Voilà justement un jeune homme très dégourdi, qui m'est fort recommandé. Il mènera la campagne contre Wabanheim. » Le visage de M. Cloaquol s'éclaira: « Parsait! parsait! Ne le ménagez point, monsieur, le scélérat. Il faut qu'il échoue, il le faut. Je vous raconterai le dernier propos de sa mégère de semme sur mon compte. Elle me le payera! »

Sa femme partie, Cloaquol ajouta quelques instructions complémentaires. Je courus à la caisse toucher un mois d'avance. L'après-midi, j'annonçai à mes camarades mon entrée au *Tibia brisé*. Je remarquai dans leurs regards un mélange d'envie et de respect. La Faculté était en émoi. Boustibras avait brusqué à un examen un élève de Foutange. Celui-ci, furieux, avait juré de refuser systématiquement aux Lèchements de pieds tous les élèves de Boustibras. Je vis passer Gigade revenu à sa gaieté naturelle, tapant sur le ventre rebondi de deux de ses collègues.

Le lendemain, à dix heures précises, je franchis le seuil du cabinet de Cloaquol. Cinq ou six de mes collaborateurs prenaient des notes sur leurs carnets. A mon grand dépit, le directeur savait déjà les nouvelles : « Affaire Foutange-Boustibras. Jusqu'ici nous avons soutenu Boustibras. Il en prendrait l'habitude. Il nous embête. Embrassons avec fureur la cause de Foutange. Messieurs, je vous présente un camarade, Félix Gapelon, étranger. Il travaillera à vos côtés. Ne lui ménagez point les conseils. Je disais donc: Expliquer la colère de Foutange par la guerre injuste qu'on lui fait. Il paraît qu'un élève de Boustibras a envoyé un dossier au Parlement et réclame la revision de son examen. Démontrer le péril d'un pareil système.

Conjurer le Parlement de jeter la demande au panier, la Faculté d'infliger une peine disciplinaire au jeune homme. Hier, soirée chez Wabanheim. - Je sentis que je devais écrire. - La raconter ainsi : Le vieux drôle Wab ... a offert une soirée, malgré son avarice sordide, pour préparer sa scandaleuse candidature. Presque personne n'avait répondu à son invitation. Complets louches dans tous les coins. Que les partisans de l'admirable Cortirac se serrent les coudes! » Mon petit crayon courait. Les lignes de conduite étant ainsi tracées, mes collaborateurs, saluant Cloaquol, disparurent. Il me fit signe de rester, et quand nous fûmes seuls : « Je vous charge d'une mission délicate. Si vous réussissez, c'est la prime de cinq cents francs. Je suis prévenu d'une série de déprédations qui se sont produites au Secours universel. Des fonds, destinés à l'approvisionnement des hôpitaux, ont été détournés de leur emploi. Vous irez trouver le Chef, Torla, et lui ferez comprendre adroitement que, s'il ne double pas la subvention mensuelle du Tibia brisé et de l'Alvéole, nous commençons la campagne. Ces entreprises exigent de l'adresse. Torla, tel que je le connais, vous épargnera la moitié du chemin. C'est ardu, mais il faut faire son apprentissage. »

En quittant Cloaquol, je me comparais, plein de dégoût, à ces mendiants qui fouillent les détritus pour y découvrir un trognon de chou. On n'est pas longtemps probe dans la société des corrompus. Je marchai vers le Secours universel, me rappelant ce que j'en avais entendu raconter par les malades de l'hôpital Typhus autrefois, mes camarades d'étude plus récemment. J'aboutis à un lourd édifice construit sur le type commun à la plupart des monuments morticoles. Impossible d'imaginer un peuple où l'architecture soit plus conforme aux mœurs, exprime plus manifestement l'esclavage. Qu'il s'agisse d'une prison, du Parlement, d'un hôpital, du Palais de Justice, de la Faculté, c'est toujours une suite indéfinie de grilles.

1

de guichets, de corridors, de vestibules et d'amphithéâtres. Ces issues étroites, ces labyrinthes, ces barrières et ces gradins ronds signifient bien le laminoir à l'aide duquel it. on égrase les esprits. Après vingt détours, après m'être "Penseigné dix fois près de trognes bourrues et crasseuses, " j'arrivai au vestibule de celui que l'on désigne sous le nom de Chef du Secours universel. A un dernier bureau se tenaient deux huissiers. Ils furent très polis des que j'eus présenté ma carte de rédacteur au Tibia brisé et ils m'invitèrent à m'asseoir. Personne encore dans la pièce : « Comment se fait-il, pensais-je, qu'il n'y ait pas de solliciteurs? Ceux-ci ne sont-ils point la manne, la raison d'être, l'excuse de l'administration? N'est-ce pas sur eux que s'assouvissent les orageuses humeurs des subordonnés de ces engrenages morticoliens? »

A ce point de mes réflexions, les solliciteurs survinrent en masse, tel qu'un troupeau qu'on avait laissé se former à la porte et qui pénétrait en une fois. Entrèrent une cohue de pauvres et de pauvresses déguenillés, morceaux noirs de la statue qu'on devrait élever à la misère. Ils étaient beaucoup plus lamentables qu'à l'hôpital, préparés pour la vie et n'ayant pas la force de la mener, presque déchus de la condition humaine. J'eus l'amer plaisir de voir l'huissier se montrer parfait Morticole par sa dureté envers ces esclaves. Tous demeuraient debout, timides, "bégayants, désemparés, avertis, par l'accueil du larbin, du sort que le Chef leur réservait. Autant ce gredin à chaînette avait été plat et obséquieux à mon égard, autant il brutalisait ces estropiés du destin, les contraignait de s'empiler sur une étroite banquette. Aimable société, où cinquante meurt-la-faim occupent la place de cinq riches et cinq riches celle de cinquante meurt-la-faim! Je passais la revue de ces figures sans âge, sans sexe, aux rides grises, aux cheveux prématurément gris, du gris des murs, du gris des âmes, de ces yeux éteints, aveugles, puisqu'ils ne voient jamais la beauté, de ces corps rapetissés et tortueux sous les haillons. Qu'avaient-ils autre chose à quémander que la mort, ces demi-cadavres? Une sonnette tinta. L'huissier glapit : « Monsieur Canelon! »

Le Chef, Torla, était un homme maigre, de taille moyenne, d'attitude triste et gênée, de mine hypocrite. Dès les premiers mots touchant les fantes commises dans son service, il baissa la voix, qu'il avait déjà faible, frotta l'une contre l'autre ses mains pâles, éternua, se moucha, toussa et arpenta la vaste pièce chaude garnie de tapisseries qui représentaient Saint Martin coupant son manteau pour des vagabonds. Pourquoi le Chef ne réalisait-il pas ses décorations murales, et ne partageait-il point sa jaquette impeccable entre les infortunés de l'antichambre? Torla, qui suivait mes regards, murmura : « Oh! ce n'est pas le Saint Martin des sauvages ; c'est une légende beaucoup plus belle qui nous vient de source laïque. J'ai saisi votre pensée, monsieur Canelon. Cela veut dire que je saisis aussi celle de l'ambassade que vous donne près de moi mon ami Cloaquol. » Mon ami fut prononcé avec une nuance d'ironie. Je repartis : « Mon directeur est décidé à publier les détails scandaleux qu'il possède sur ces tripotages, si vous ne trouvez pas un arrangement immédiat. » Je soulignai la phrase. Torla ne m'intéressait guère, et je m'amusais à suivre les progrès de l'inquiétude sur sa face de fouine où la cruauté grimacait dans la lacheté. J'ajoutai quelques mots et je prononçai quelques noms qui lui infligèrent toutes les couleurs de l'arc-enciel. Il me tourna le dos pour me cacher cette peinture instantanée, et se remit à marcher sans répondre. Je m'impatientai : « Monsieur, quelle est votre décision? » Il leva les bras au ciel : « Le sais-je? Le tapage autour de cette affaire serait déplorable et antipatriotique. D'autre part, la mensualité aux journaux de mon ami Cloaquol me saigne aux quatre veines. Enfin, dites à mon ami Cloaquol que le Secours universel s'abonne à cinq mille numéros du Tibia brisé et à cinq mille de l'Alvéole. Mais qu'il me

renvoie les documents! J'épurerai moi-même. » Je m'inclinai et me préparai à sortir : « Un instant, monsieur,
un instant. Remerciez votre directeur et priez-le de me
prévenir toujours, quand il aura quelque avertissement
fâcheux sur mon administration. Cela me facilite la besogne. Au revoir. »

Je partis, tandis que l'huissier appelait violemment : « Femme Lémudin! » et qu'une petite fille, plus maigre qu'un rêve, se traînait vers la porte du directeur. J'entendis des éclats de voix qui ne ressemblaient guère à la douceur récente de Torla. C'était à croire que ce n'était plus lui qui parlait. Mais je n'en doutai plus quand la femme Lémudin reparut sanglotante, bousculée par le Chef qui hurlait : « J'en ai assez pour ce matin de toutes ces blagues-là, de toutes ces vaches-là! » J'étais fixé, et je parcourus en sifflotant les escaliers et les corridors. Cloaquol, sans s'en douter, vengeait les pauvres, et Torla vengeait sur eux la colère que lui causait notre chantage.

Cloaquol fut satisfait de la manière dont j'avais rempli mon message. Il me tapa plusieurs fois sur l'épaule, indice de son contentement : « Ce Torla, s'écria-t-il, est un vieux farceur, une pratique extrêmement madrée. C'est moi qui, à force de démarches, l'ai fait placer au Secours universel. A peine casé, le vilain a tenté d'esquiver la reconnaissance. Mais j'ai mes dossiers. Quant aux documents, mon cher Félix, vous lui en renverrez la moitié, gardant par devers vous les plus instructifs. N'importe! Ceci est excellent! » Il ouvrit un tiroir et me tendit un beau billet de cinq cents francs dont le froissement me parut plus délicieux que celui de la soie.

Mon influence à l'École grandissait. Quelques agrégés même se lièrent avec moi, ce qui prouve l'action de la Presse dans ce pays hiérarchique. Les Morticoles ont visà-vis du papier, qu'il circule comme valeur ou comme imprimé, un fétichisme absolu. C'était à qui me raconterait des anecdotes et me supplierait de les inscrire dans mes Échos. Dix minutes après qu'un élève de Banarrita m'avait confié un potin sur Fête, un élève dépêché par Fête accourait m'en confier un sur Banarrita. Grâce à ma place de rédacteur, je saisis à merveille la bassesse de ces personnages officiels, qui n'ont d'autre but que d'ajouter un titre à leurs titres, une décoration à leur décorations. C'est un perpétuel échange, un perpétuel mouvement entre le Parlement, le Sénat et les Académies. On se pousse, on se bouscule, on se grimpe sur le ventre, sur les épaules, sur le crâne. Il n'y a pas d'amitié qui tienne, ni de serment. Un seul but : arriver. Un seul sentiment : l'envie. Un seul moyen : la calomnie.

L'intrigue est si complexe qu'elle se mine et se contremine souvent elle-même et que beaucoup échouent par excès d'adresse. Quiconque a commencé ses études médicales les menera nécessairement jusqu'au bout. A l'apprenti menuisier, boucher, cordonnier, tailleur, qui ne sait rien faire, on dit, après quelques essais infructueux : « Mon ami, tentez autre chose. » On tient le même langage au peintre qui n'a aucune disposition pour la peinture, au forgeron qui ne peut pas forger, au maréchal ferrant qui ne peut pas ferrer, au moissonneur qui ne peut pas moissonner. Bref, toute carrière élimine ses incapables. Mais il n'en va pas de même pour la médecine, qui tient dans ses mains ignorantes et cruelles la vie et la mort de tous les citoyens. Il est sans exemple qu'un professeur ait avoué à un étudiant : « Vous ne comprenez rien à votre métier. Cherchez ailleurs. » On arrive fatalement, immanquablement, par les examens, au diplôme de docteur, c'est-à-dire au droit strict de tuer son semblable. Il n'y a que les Lèchements de pieds qui ne laissent monter plus haut, vers les grades et fonctions honorifiques, que les plus retors, les plus subtils, les plus plats. Aussi ces Lechements de pieds suscitent-ils des batailles et des

Reg

haines formidables. Les élèves épousent les querelles des dévient, les exaspèrent, les rapetissent. Chacun s'entre-dévore et avec des formes, car la grossièreté est rare chez ce peuple d'hypocrisie. Si les grands réagissent sur les petits, les petits réagissent sur les grands. La rivalité de deux élèves aboutit à la guerre entre deux maîtres, à des réclamations au ministre, à des interpellations au Parlement, à des menées sourdes. Les professeurs savent que, pour maintenir leur autorité et leur puissance, il faut qu'ils aient des jeunes dans la main. Ceux-ci, de leur côté, n'ignorent pas que leurs patrons les soutiennent et les poussent par pure gloriole et vulgaire égoisme. Ils n'observent donc que la reconnaissance apparente indispensable à leurs intérêts.

Voici comme les choses se passent : Deux professeurs, plus politiques, plus insinuants, plus canailles que les autres, sont arrivés à une suprématie incontestée dans les Académies et à la Faculté. Lors de mon séjour, c'était Crudanet et Sidoine qui jouissaient de cette prérogative, occupaient le trône, faisaient le jour et la nuit, nommaient à tous les postes, dirigeaient tous les Lèchements de pieds. Naturellement ils se craignaient et se détestaient en dessous, mais en public ils se caressaient comme des chiens et ne se ménageaient point les marques d'admiration. Ils partageaient les faveurs entre leurs disciples réciproques. Pendant dix ans de suite, l'élève annuel de Sidoine obtint la priorité au deuxième Lèchement de pieds et, par compensation, l'élève annuel de Crudanet l'emporta six fois de suite au troisième. Crudanet et Sidoine gouvernaient et administraient chacun leur clientele, composée d'une douzaine d'académiciens, desquels dépendaient à leur tour cinq ou six parlementaires. divisés en Véreux et en Idiots, deux ou trois sénateurs divisés en Obscènes et en Gâteux, une vingtaine de professeurs de tout rang et de journalistes. Cette énorme machine à faveurs, injustices et pots-de vin fonctionnait

٠.

avec la régularité d'un chronomètre, les préférés de la clientèle Sidoine succédant par périodes fixes aux préférés de la clientèle Crudanet. Quelquefois des jalousies individuelles, se greffant sur les luttes des coteries, détraquaient le mécanisme. Alors c'était un branle-bas, une confusion générale, que rétablissaient bientôt la voix cassante et dure de Sidoine, la voix pateline et fourbe de Crudanet. Sidoine étant mort, l'équilibre se trouvait rompu. Il s'agissait de savoir qui hériterait du pouvoir central, de Wabanheim ou de Cortirac, ou si, au contraire, les capitaines se partageraient l'empire. On juge du désarroi où cette compétition jetait le monde de la Faculté. Du résultat dépendaient, en effet, la fortune, le succès.

l'avenir de plus de quatre mille individus.

En réalité, l'influence politique, c'est-à-dire d'un homme sur les hommes, est tout chez les Morticoles, alors qu'ils simulent des préoccupations exclusivement scientifiques. Les dons de ruse, d'audace, de souplesse sont mille fois préférables au talent et au génie. Celui qui l'aura emporté à tous les Lèchements et qui saura grouper sa platitude en tyrannie, faire de chacune de ses humiliations passées un trait d'autorité pour son visage, celui-là est certain de sortir vainqueur de toutes les épreuves. Par suite, ce héros est un être hypocrite et tenace, persuasif et hàbleur. Il s'adjuge les travaux de plus modestes que lui, les dépouille sans vergogne, les élucide, les met à la portée du public, organise dans la presse une réclame payée. Chacun tremble devant lui : on ne cite son nom qu'avec respect; ses théories, fausses ou vraies, font la loi dans les examens, dans les hôpitaux, dans la justice, dans les livres. Les Morticoles sont des autoritaires déguisés en libertaires. Ils sont simplistes et aiment qu'un certain nombre de découvertes leur donnent la sécurité dans l'ennui. De ceux qu'ils ont choisis, ils admettent tout, même les erreurs séniles, et ils ne reviennent jamais sur le compte du pilleur d'épaves qu'ils ont ainsi sacré grand

from the Taylor

pay

ther .

homme. Aussi cette science dont ils se targuent n'a chez eux aucune variété, porte la marque universelle d'un esprit égoïste et étroit.

Un des célèbres adversaires de l'idéal, que l'on citait avec admiration, était le physicien Vomédon, vieillard courbé, aux yeux clignotants sous d'épais sourcils, à la démarche rustique. Parmi les ennemis de Dieu. Vomédon était le plus déclaré, le plus intransigeant. Le meilleur de sa réputation tenait à ce que, le vendredi saint, il descendait devant sa maison manger du boudin en compagnie de sa nombreuse famille. Il en distribuait aux passants, observant avec ironie que la foudre ne lui tombait pas sur la tête. En toutes circonstances, agapes, banquets, réunions, cérémonies publiques et privées, il démontrait, par un long et filandreux discours, que l'espoir en Dieu et en l'immortalité de l'âme est la plus redoutable chimère capable d'empoisonner l'existence d'un bipède raisonnant, d'un bipède physicien, d'un bipède philosophe, d'un bipède progressif. Il développait cette thèse quotidienne dans un petit journal, le Prêtre fouetté, dont quelques banquiers juifs faisaient les fonds. En somme, cette impiété affichée produisit d'excellents résultats. Grace à elle, Vomédon entra d'emblée au Parlement et sut, ainsi que Crudanet, Cloaquol et quelques autres, à cheval sur tous les pouvoirs. Il guettait les morts, se ruait sur leurs places chaudes, touchait à tous les guichets, criant sans cesse misère, casant dans les sinécures nombreuses et lucratives ses fils, ses gendres, ses amis, ses connaissances, ne négligeant jamais aucun titre, aucun emploi, si minime qu'il fût. Il fallait que cette voracité fût chez lui poussée aux plus extrêmes limites, pour qu'on la remarquât. C'est qu'elle était phénoménale, comparable à celle de dix lions. Il mélait admirablement son amour de l'argent et des honneurs à des déclamations désintéressées, à des tirades contre le Paradis, l'Enfer, le Purgatoire, le Saint-Esprit, les Saints et les Prophètes, à de honteuses flutteries pour les moindres tenanciers d'un poste, d'une faveur, d'un ministère. Or les ministres sont des poupées de carton, le plus souvent véreuses, que les parlementaires abattent ou dressent par désœuvrement. Donc, Vomèdon avait ses clients dévoués à tous les échelons de la hiérarchie, et il se hissait ensuite sur les épaules de ceux que lui-même avait élevés. Il s'acharnait, en science, à un certain nombre de formules aussi arrêtées que dangereuses et peu originales; et, comme le Prêtre fouetté et les comptes rendus des Académies célébraient chaque jour ses sublimes trouvailles, chacun finissait par y croire et par admettre des merveilles qu'on n'avait pas le temps de contrôler. Ainsi se créent les dogmes scientifiques, les plus implacables, les plus étroits, que l'on impose aux générations, le Dogme Crudanet, le Dogme Sidoine, le Dogme Cortirac. Devant ces idoles s'agenouille dévotement le bon public, lequel paye tous les frais des grasses existences à la Vomédon.

Avigdeuse avait une autre méthode. Lui utilisait les riches. Alors que ses confrères les dédaignaient, hors des consultations, et ne les jugeaient bons qu'à rétribuer largement la mort qu'ils leur distribuaient plus largement encore, Avigdeuse, avec un tact exquis, les flattait, les chatouillait, les adulait. Son succès reposait sur les femmes et, comme elles se tiennent toutes, il agissait sur ses collègues par cet élégant canal. Il racontait aux dames émerveillées et terrifiées ses splendides expériences. Il leur demandait des conseils sur le style de ses ouvrages, « car, ajoutait-il fièrement, je ne suis point un artiste, et je ne sais qu'exposer brutalement les faits que j'observe. » Il jouait le savant auprès des malades riches, et l'homme du monde auprès des savants, impressionnant les deux, se moquant de tous. Son matérialisme pratique portait des gants parfumés, d'astucieuses cravates, dardait un beau regard noir au-dessus de sa barbe noire...

Cependant l'époque des Lèchements de pieds approchait,

précédée de l'été morticole, c'est-à-dire d'un soleil un peu moins froid et d'une lumière un peu moins terne. Quand je songeais aux admirables journées de ma patrie, dorées et chaudes, prolongées jusqu'aux approches d'une nuit divine et gazouillante d'oiseaux, mon cœur se serrait. Je souffrais du manque de nature. S'il s'était trouvé, en dehors de cette ville néfaste, une forêt, une source, un ruisseau, je serais allé avec délices m'asseoir sous un grand arbre dont le feuillage frémit, tremper mes mains dans l'eau courante. Mais c'était un rêve. Nous n'avions autour de nous que des terrains pelés, désolés, comme les consciences de ceux qui ne les cultivent pas, des stations thermales où l'on rencontrait toutes les maladies des riches et toute la cupidité des docteurs, multipliée par la distance, la nécessité de faire fortune sur un nombre restreint de clients. Je les admirais quelquefois ces médecins, des eaux, dans le cabinet de Cloaquol. Ils discutaient une de ces annonces mensongères qui sont la fortune du Tibia brisé. Ils attendaient pendant des heures. Ils supportaient patiemment le caractère bourru, le langage injurieux et cynique de notre directeur. Ils étaient plus vils encore que leurs collègues de la cité.

Je commençai par subir un examen; c'est-à-dire qu'assis derrière une table verte, Bouze et quelques autres me demandèrent les noms de substances vagues et desséchées que l'on me présenta dans des flacons poussièreux. Je me tirai de mon mieux de cette simple formalité.

L'époque des Lèchements de pieds de tous les degrés approchait, et il n'était question que de ce redoutable appareil. Mes camarades en parlaient sans cesse, supputant les chances des uns et des autres, échangeant des conseils contradictoires. Les internes de l'hôpital Typhus affirmaient cette première épreuve facile. Elle nécessitait simplement de la bonne volonté, de la tenue, et un manque d'odorat qu'on pouvait obtenir artificiellement à l'aide de drogues dont j'eus les recettes. Mais, découverte, cette supercherie

oftenthing.

entraînait une radiation des cadres. Mon directeur me plaisantait le matin au rapport : « Or çà, Canelon, nous allons être naturalisé Morticole! Attention, mon amî ; léchez bien! Dès que vous les saurez, car on les tire au sort, donnezmoi les noms des arbitres. J'aurai à coup sûr quelque ami

parmi eux. »

La préoccupation de ces graves circonstances effaçait dans les esprits les candidatures de Wabanheim et de Cortirac dont le septième Lèchement de pieds ne devait avoir lieu que plus tard et serait d'ailleurs symbolique. A ce degré sublime, on lèche à distance les extrémités, revêtues de chaussettes, de ses futurs collègues à l'Académie : pour les autres degrés, il n'en va pas de même et, quant à ce qui est du premier, les professeurs ne se lavent pas pendant les huit journées qui précèdent. Ces détails me donnèrent à réfléchir. J'absorbai quelques pincées de la poudre qui supprime l'odorat, mais elle me procurait des maux de tête affreux. Je dus y renoncer. On me recommanda aussi de m'exercer la langue à l'aide d'un appareil imaginé à cet effet, et je passais des heures, dans ma chambre, à promener la rouge habitante de ma bouche sur des rondelles de drap de qualité et d'épaisseur diverses, ceci jusqu'à la fatigue de l'organe. Quignon, qui ne quittait plus la Faculté et négligeait le service de Boridan, car il devait bientôt lécher au deuxième, m'apprit que chacun des cinq juges remet au chef du jury une note représentant la satisfaction qu'il a éprouvée du travail, la cote de la finesse, de la douceur et de l'onction. L'ensemble de ces cotes décide de l'admissibilité du candidat : « Regardez ma langue à moi, qui ai toujours réussi. » Il la tira. Elle était mince et blanche comme une feuille de papier : « Mais il ne vous en restera plus! » m'écriai-je. Il sourit : « Quand ce malheur arrivera, je serai si haut, si haut que je n'aurai plus besoin de parler. Je ferai des gestes, et Malasvon saura bien me greffer une langue de caoutchouc ou de singe. »

L'époque des Lèchements de pieds approchait. C'était

though of the

une effervescence générale. La cour et la rue de l'École étaient remplies de groupes, de conciliabules secrets. On se transmettait des indications, des recettes infaillibles. L'un m'insinuait: « Pas beaucoup de salive; soyez sec; une râpe; c'est ce qu'il y a de mieux. » Un autre : « Vous A. de le êtes étranger; un conseil : beaucoup, trop de salive. Vous n'avez pas sans doute la langue faite aux pieds de nos climats. » J'avais beau jurer que, dans mon pays, nous ignorions cette cérémonie dégradante, on me répondait ironiquement: « Alors, à quoi jugez-vous la valeur individuelle! » J'appris que les membres du Parlement et les sénateurs, les Véreux comme les Idiots, les Gâteux comme les Obscènes, doivent lécher, à intervalles fixes, un certain nombre de pieds de malades pauvres et riches, quitte à se venger I, ... plus tard en molestant, par des impôts, la police et des lois vexatoires, ceux qui les ont ainsi humiliés. La force de la . routine est telle, chez les Morticoles, qu'elle seule peut combattre les différences de castes. Ces Lèchements de pieds, universels ou restreints, sont destinés à tromper le peuple et à lui faire croire qu'il est souverain, comme cela se lit quelquesois au-dessous de la sameuse devise : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ, que j'interprétais, moi : VANITÉ, HÉRÉDITÉ, FATALITÉ. Il paraît que le peuple n'est point dupe de cette comédie, encore qu'il la réclame et qu'il ait fait pour l'obtenir une révolution formidable.

L'époque des Lèchements de pieds approchait. Les cours étaient suspendus, un grand nombre d'amphithéâtres fermés et remis à neuf pour la cérémonie. Les candidats aux trois premiers accomplissaient une sorte de retraite, s'exerçant la langue sur leurs mannequins de drap. Quant aux concurrents du Quatrième et du Cinquième, quant aux vieux routiers, ils attendaient les événements sans se livrer à une gymnastique dont ils avaient la longue expérience. On faisait des visites aux Léchables. On tàchait, par d'adroites flatteries, de les bien disposer en sa faveur. Les candidats au troisième degré s'engageaient par écrit à

mig/sip

soutenir, s'ils réussissaient, les protégés futurs de leurs maîtres. C'étaient, du matin au soir, des serments que la nuit défaisait, que l'intérêt mieux entendu modifiait. La haine et l'envie ajustaient leurs masques mielleux. Des mains se serraient, qui avaient le désir de tordre les cous. Les femmes de professeurs continuaient leurs machinations savantes. Mme Cloaquol se précipitait dans le cabinet de son mari : « Si tu es du troisième Lèchement, je te recommande un tel. Ne le manque pas. Sa femme ne vient jamais à mon jour. Il n'a pas fait danser notre fille une seule fois, au dernier bal de Crudanet. » Le directeur prenaît bonne note de ces indications. Je ressentais de vives inquiétudes. Mon emploi au Tibia brisé, s'il m'assurait des faveurs certaines, me valait, par contre, des ennemis implacables. Chaque matin, je courais aux tableaux-affiches annonçant les juges. Alentour se bousculait une multitude avide de nouvelles, et c'étaient des exclamations de joie ou de tristesse, des trépignements de rage, de muets désespoirs. On s'espionnait. La devise était : Chacun pour soi tout seul. Enfin, je vis mon nom. Uu hasard heureux joignait à ma série Mile Grèbe et Julmat. Nous avions pour Léchables : Boridan, Bradilin, Mouste, Clapier et Tabard, Somme toute, jury médiocre. J'allai rendre immédiatement ma visite préliminaire à ces messieurs. Boridan m'accueillit affectueusement, me certifia sa bonne volonté, me rappela Quignon et la salle Torquisite, me confia une nouvelle expérience qui devait paraître dans le Globe oculaire, journal illustré de Cloaquol. Bradilin fut sarcastique et acerbe. Au départ il me dit : « Bon courage! » Je me rappelai que l'Alvéole lui avait jadis fait la guerre. Mouste hocha la tête deux ou trois fois, et, avant de se replonger dans une patience, sa folie, balbutia quelques paroles sourdes, en me montrant ses pieds : « Ils seront presque propres, je vous assure. Mais ils vous dégoûteront peutêtre tout de même. » Clapier ne me reçut pas : il avait des dames. Enfin Tabard se montra glacial. Je le trouval

dans sa crasseuse salle à manger, déchiquetant à belles dents cariées un morceau de charogne indicible, qui répandait une odeur acre. Ses manches essilochées ruisselaient un Un. de sang et de pus. Il me proposa, narquois, de partager sa / , r, , ... nourriture, un restant de bidoche cholérique, histoire ! di d'embêter Tartègre. Il me promit sèchement d'être juste et impartial, bien que j'appartinsse à un journal qui ne l'avait jamais ménagé. En effet, le Tibia brisé menait contre lui une campagne sauvage et le traitait chaque jour d'horrible cochon, de coprophage et d'assassin. Je lui répliquai qu'on pouvait tuer tout en étant propre, et cet aphorisme l'amusa. Pendant toutes ces visites, i'avais contemplé les pieds de mes Léchables. Sauf ceux de Mouste, qui se dissimulaient, silencieux et discrets, dans une chancelière, les autres m'avaient paru de dimension banale, autant que la chaussure le laissait présumer, et je songeais: « Les voilà, ces redoutables supports avec lesquels je me mesurerai bientôt. Que me réservent-ils? Quelles surprises s'accumulent en eux? » Ils ne me répondaient pas, s'agitaient même assez peu, car les Morticoles gesticulent plutôt avec leurs bras qu'avec leurs jambes.

Quand je racontai ces visites à Cloaquol, il devint grave : « Méfiez-vous de Tabard. D'abord il ne lave jamais ses pieds. Je les confie à votre imagination. Ensuite il ne porte jamais de chaussettes. Enfin il me déteste et sera enchanté de vous jouer un tour. Mais j'ai là un premier Morticole tout prêt, intitulé le Vidangeur-Boucher, qui vous vengera cruellement. D'ailleurs, je ne vous souhaite pas un échec, car vous ne pourriez rester au Tibia brisé. » Devant ma stupeur, il continua: « Mais, mon pauvre garçon, que voulez-vous que je fasse d'un collaborateur qui échoue à son premier Lèchement? Au deuxième et au troisième, passe encore. Il y entre autant de chance que d'adresse. C'est au premier qu'on jauge un homme. Regardez Tabard : il est mal disposé pour vous. Or, si vous le léchez dans la perfection, si vous suivez, d'une langue inlassable et savante, le

contour, la cambrure, les orteils de son ignoble patte, vous ne manquerez pas de l'attendrir. Comment! Il sera aussi repoussant que possible. Il exhalera un infâme parfum. Et il vous verra d'autant plus acharné à votre devoir! Qui résisterait à ce zèle? Quel Morticole aurait le cœur assez dur pour ne pas fondre devant un tel courage? C'est la beauté de cette épreuve. Elle étale le caractère du candidat. Pas d'ambiguïté, pas d'erreur. Ma situation, ma prépondérance à la Faculté, à l'Académie, au Parlement, tout cela tient à ma langue si charnue, si rose, si douce, que les maîtres s'en félicitaient. Telle est l'explication du geste que nous exigeons des malades. Montrez la langue, cela veut dire : Sortez votre ame. Comme toutes les belles institutions, celle-ci se perd dans la nuit des temps et son inventeur n'a pas de statue. Donc pas de bêtise, pas de dégoût, pas de révolte. Sinon, ma maison vous est à jamais fermée; vous n'aurez plus qu'à vous faire domestique. » Cloaquol me recommanda de lécher soigneusement le coude-pied d'abord et les chevilles, puis le dos du pied, puis les orteils avec méthode : On commence par le pouce et on finit par le petit brididi que l'on doit littéralement polir. Enfin on termine par la plante, dont la succion consciencieuse amène sur le visage du juge la plus agréable expression de joie.

Mes camarades étaient enchantés de leur série. M¹¹º Grèbe se félicitait de Clapier, qu'on prétendait favorable aux étudiantes. Julmat était fort heureux également, mais il s'était tant exercé qu'une petite boule lui gonflait la langue et qu'il s'imaginait avoir un cancer. Il est très fréquent que les étudiants impressionnables se croient, au début de leur carrière, atteints de toutes les maladies. J'ajoute, à ce sujet, que j'ai rarement vu de jeunes Morticoles franchement gais. Il semble qu'ils aient mangé, dès leur naissance, une herbe qui les désole et rend leur bouche amère. J'ai connu un héros comme Misnard, mais raisonneur et sombre, de bons élèves comme Jaury, Prunet, Julmat,

des révoltés comme Savade, des sauvages ivres comme ceux qui se lançaient des débris humains ou violaient les filles dans les bals publics. J'ai connu des délicats, des épuisés qui causaient avec finesse, dont le regard était aigu, le pied menu, le geste élégant. Mais nulle part je n'ai trouvé cette ébullition fortifiante qui suit la puberté, ce réservoir d'énergie pour la race. Dans ce peuple d'analyse et de cadavre, l'ironie même est morose, de cette nuance mordorée qu'on remarque à la surface des étangs crépus d'itagé culaires, dont le fond pourrit avec lenteur.

La veille du grand jour, Cloaquol m'ordonna d'assister à une séance d'Académie qui promettait d'être chaude. Il ajouta: « Épargnez Bradilin dans le compte rendu. Je vous y autorise. » Que signifiaient ces mystérieuses paroles? Mon carnet et mon crayon en poche, je me dirigeai vers l'Académie de médecine, laquelle est proche de la Faculté. Ces monuments de l'orgueil morticole sont serrés comme des complices. Que se chuchotent-ils, le soir, quand leurs hôtes les ont laissés à la majestueuse solitude de la pierre?

Je gravis un escalier étroit jusqu'à la tribune destinée aux simples spectateurs et à la Presse. Elle faisait le demitour d'un amphithéâtre orné de peintures, qui représentaient l'abnégation et le courage des savants, et de bustes qui transmettaient à la postérité leurs laids et durs visages. Le bureau, où s'asseyent le président, le vice-président, les secrétaires, les sténographes et assesseurs, était une table longue et surexhaussée. Oh, l'amour de l'estrade, de la vedette! A peine a-t-on créé, dans ce pays, un honneur ou un titre nouveau, que la brigue contraint de forger un surhonneur et un sur-titre. Au moment où j'entrai, la tribune était déjà pleine, mais la salle déserte d'académiciens. J'entrevis plusieurs de mes collègues employés aux journaux de Cloaquol ou au Prêtre fouetté de Vomédon, et quelques-uns des vieux médecins qui suivaient le service de Malasvon, entre autres le fameux Lecène de Cégogne. Je

remarquai aussi un lot de malades riches et les habituées des cliniques de Foutange. J'entendis Lecène causer avec un journaliste: « Bouze doit faire aujourd'hui une communication sur un poison végétal que j'ai découvert il y a deux ans. J'avais envoyé un pli cacheté à l'Académie. C'est Bouze qui l'a décacheté. Il a refusé de le lire à la docte assemblée. Maintenant il s'en empare. C'est dans la règle. » La Cigogne prononçait ces paroles en philosophe sans acrimonie, comme quelqu'un qui mange quotidien-

nement le pain amer de l'injustice.

Les Académiciens arrivaient en foule. Ici ils n'étaient pas en robe, mais en habit bleu brodé de noir, avec des bas noirs, des épées et des chapeaux à deux cornes. Certains portaient des décorations excessives, en forme de croix, de cravates, de gibecières, de tire-bouchons, de chaînettes obliques, perpendiculaires ou parallèles à leurs revers et auxquelles pendaient des bibelots singuliers. On me montra celui qui avait le plus de cette quincaillerie et qui l'étalait, d'un air vainqueur, sur son large buste : « C'est Pridonge, l'indiscret bavard. Sa profession spéciale lui vaut les plus grands honneurs. On le demande sans cesse à l'étranger. Il soigne exclusivement les syphilitiques. Or beaucoup de têtes couronnés le sont aussi de pustules. Nos sénateurs surtout sont frappés. » Je songeai à Louise et à Serpette. Ce n'étaient pas ces panvres filles qui avaient ainsi doré, argenté et rougi la place vide du cœur de Pridonge. Le gaillard adressait, d'une main soignée, des bonjours discrets à ses collègues. Ceux-ci devenaient de plus en plus nombreux. Ils montaient de suite à leur banc, dépouillaient leur courrier, ou bien s'arrêtaient dans l'hémicycle, formaient des groupes qui riaient, babillaient, se confiaient des secrets joviaux. D'autres tiraient, hors d'élégantes serviettes, des dessins qu'ils montraient à leurs amis. D'autres s'asseyaient d'un air bougon et ren-

frogné. D'autres prenaient des attitudes pour les dames des tribunes. Et il en passait encore, il en passait toujours,

des jeunes, des vieux, des maigres, des gras, des chevelus, des chauves luisants, et, à mesure qu'ils s'empilaient, des bouffées de vanité et de sottise plus compactes traversaient la chaude atmosphère. C'était pour avoir le droit de mettre leurs derrières sur ces bancs cirés, de relever leurs Vill' pupitres, d'écouter en baillant des orateurs maussades, que en hail ces hommes passaient leur vie en compétitions, en calomnies et en querelles. Tel était le but suprême, l'idéal de leur existence : s'enfermer, clabauder et puer dans cette Mille : enceinte, au-dessous des bustes de leurs prédécesseurs qui, eux-mêmes, s'étaient enfermés, avaient clabaudé et pué rigoureusement, et ce serait toujours ainsi jusqu'à l'extinction des siècles. Jamais ces têtes obscures ne s'éclaireraient. Jamais elles ne se demanderaient : « Que faisons-nous là, à nous étager, pauvres viandes humaines, en attendant la mort? » Non. Ils considéraient au contraire qu'ils devenaient d'une essence divine, parce qu'ils se serraient les coudes et les genoux, les préjugés et les passions sèches. La confraternité n'était qu'un prétexte à coteries. Les caquetages des derniers rangs, les plus élevés, (range) parvenaient à mes oreilles. Je percevais les noms de Wabanheim et de Cortirac, des bras levés, de subtils clins d'œil, des sourires, des sourcils froncés. On agitait la grave question de savoir lequel de ces messieurs l'emporterait à l'autre Académie, celle d'à côté, exprimant encore un degré de plus, une sélection, un tri suprême. Ils étaient présents, les rivaux Wabanheim et Cortirac, entourés de leurs partenaires. Mais ils ne jouissaient pas de leur pupitre, ni du vert bureau, ni de l'émoi qu'ils soulevaient. Ce qu'ils convoitaient, c'était l'os creux qu'ils n'avaient pas, et, après cet os creux, ils en désireraient un autre, puis un autre, et le dernier de tous, le plus décisif, le plus creux, le tombeau, serait le seul qu'ils n'ambitionneraient point.

Au milieu de tous ces susurrements, bourdonnements, frétillements de bas de soie noire, d'habits bleus et de

brochettes, le Bureau fit son entrée solennelle, Vomédon en tête. Sur l'estrade, dans des fauteuils dorés, prirent place les majestueux pontifes. « Silence, messieurs! » glapit un huissier. Vomédon se leva, dressant un peu son dos voûté, et, d'une voix mâchonnée, sourde, d'un œil clignotant, lut le programme de la séance:

1º Communication de M. le professeur Bouze sur les curieuses propriétés du Vanica rubicans (c'était le vol

commis au préjudice de « la Cigogne »);

2º D'un nouveau procédé pour compter les pulsations radiales par M. le professeur de villes d'eaux Callipostude;

3º D'un cas de cancer artificiel par M. le professeur

Bradilin;

4º Élection d'un membre correspondant.

Vomédon se rassit et je vis surgir mon ancien maître Bouze, directeur des promenades botaniques. Il commença à dérouler un interminable discours où revenaient, tels des bouchons sur une eau croupie, ces mots nasillards et chevrotants: Vanica rubicans. Vanica rubicans. Je me tournai vers la bonne face velue et malicieuse de Lecène de Cégogne. Il savourait le plaisir du volé. De temps en temps, il hochait la tête pour approuver, ou il la secouait négativement, ou il marquait sa stupeur devant une affirmation hasardée. Bouze continuait son débit monotone. déposait une à une devant lui les pages qu'il venait de vider par l'orifice baveux de sa bouche, et, comme le paquet qu'il tenait à la main était énorme et ne diminuait pas, des baillements s'ouvrirent et se transmirent, exprimèrent la fatigue qu'imposaient à ces messieurs de l'Académie les multiples dispositions extérieures et internes du Vanica rubicans, dont le pistil..., dont les étamines..., dont les pétales..., etc..., etc... Un de mes confrères murmurait : « Voilà une fameuse réclame pour le fatur remède de Banarrita. » Bouze, en effet, certifiait que ce poison dompté révolutionnerait, dans un avenir

prochain, le traitement des maladies du cœur, des poumons, des reins, de la vessie, du cerveau et de la moelle. L'orateur n'en finissant pas, ses collègues se résignaient à s'occuper de leurs petites affaires, à bavarder entre eux, à dessiner des caricatures, à se retourner vers les tribunes et à lancer des œillades aux belles clientes que l'éloquence de l'apôtre du Vanica effarouchait aussi. Bouze, Affin ika sans sourciller, détachait les feuilles d'un pouce alerte, non et et le monceau en réserve demeurait intact. Vomédon, Jish ... agitant sa sonnette, réclama l'attention de la compagnie. Lui-même écrivait sa correspondance. Les membres du Bureau somnolaient. L'ennui se propageait à travers la salle, devenait excessif et sonore. Les corps fatigués s'étiraient, changeaient de position. Au bout d'une heure de lecture, ce furent d'abord quelques chut discrets, dissimulés derrière des mouchoirs et des toux, puis des Oh, oh, assez! et chaque minute joignait un petit instrument à cet orchestre de révolte. Ceux qui se moquaient de la botanique, et ils étaient nombreux, frappaient du pied en mesure, répétant Va-ni-ca, Va-ni-ca sur un rythme scandé. Lecène de Cégogne exultait. Finalement, Vomédon, qui, malgré sa sonnette et ses adjurations, ne parvenait pas à rétablir l'ordre, pria Bouze de scinder sa lecture : « Vous continuerez cette histoire la prochaine fois. » Le botaniste piqué s'interrompit net, s'effondra au milieu des Ah, ah! Enfin! et du soulagement universel, puis, furieux, il cria de sa place : « Je croyais que môssieu le président avait le devoir de faire respecter ses collègues! » Alors des Hou, hou, conspuez la mauvaise tête s'élevèrent de tous côtés, coupés de grands éclats de rire, et l'orateur suivant, maigre bonhomme brun, analogue à un balai, prit la succession du Vanica. Ce médecin de villes d'eaux, Callipostude, parlait en public pour la première fois et suait à grosses gouttes. Il balbutia, se troubla, proféra des syllabes incohérentes, pulsation, radius, constata -- tion et des chiffres, 6, 23, 42, 17. Au contraire de Bouze, il

était pressé d'en finir. Quand il se fut rassis, salué de chiches applaudissements, un silence religieux se fit dans l'assemblée. On attendait la pièce de résistance.

J'avais pris peu de notes jusque-là, mais je devins attentif à mon carnet et aux nécessités du Tibia brisé, tandis que Bradilin descendait les degrés de l'amphithéâtre et venait se placer dans l'hémicycle, devant le bureau. Il devait faire une présentation, celle d'un petit gas malingre et jaune, qu'amena un huissier, et qui contrastait singulièrement avec son cynique montreur : « Messieurs, commença l'expérimentateur, je vous ai entretenus déjà de la contagion du cancer des glandes. Je vous ai présenté des animaux auxquels j'avais, par culture, infligé le mal qui m'occupe depuis de longues années. Je vous laissais entrevoir que, le champ de mes tentatives s'élargissant, je pourrais bientôt vous offrir une preuve concluante du passage des lésions de l'animal à l'homme. J'ai tenu ma promesse. Voici un jeune homme de quatorze ans, le nommé Lirot, du quartier pauvre B, auquel j'ai donné, il y a deux jours, un cancer à marche rapide, en lui insérant, sous la peau de la joue gauche, quelques grammes du tissu glandulaire d'un cobaye infecté. En quarante-huit heures, le mal s'est déclaré. Le sujet présente les symptômes classiques que voici. - Il ôta la blouse de l'enfant, et soulevant un bras décharné : - Observez l'aisselle, messieurs ; les ganglions sont pris. Le cancer suit sa marche irrésistible et fatale, et - ici Bradilin sourit gracieusement - l'espère que, dans deux séances, je vous apporterai un foie et une rate farcis d'indubitables novaux. »

J'hésitais à écrire, tant cette déposition me stupéfiait. Bradilin rhabillait sa victime. Les bravos hésitaient, aussitôt interrompus par une sorte de rugissement rauque, et le robuste visage de Dabaisse, congestionné de colère, s'éleva dans l'assistance, cependant que son index, tendu vers Bradilin, présageait un terrible orage : « Messieurs, s'écria l'admirable chirurgien, dont le verbe suivait les

battements de mon cœur, il importe de flétrir de suite, et avec la dernière énergie, cet inconscient qui ose augmenter la somme des maux humains et s'en vante. Ainsi on a voué à la mort un jeune homme de quatorze ans! Mais c'est un meurtre, un meurtre odieux! On a traité ce pauvre enfant comme un cobaye! Je le déclare, M. Bradilin est un monstre; je déclare aussi que, si vous ne votez pas immédiatement un ordre de flétrissure condamnant ces assassinats scientifiques, je quitte une Compagnie où nous sommes les lâches complices d'un bourreau. » J'applaudis avec fureur, ainsi que quelques voisins, mais la majorité de l'assemblée restait muette et pétrifiée. Le noble Charmide se leva : « Je m'associe à la demande et à l'indignation de mon cher collègue Dabaisse. De pareilles expériences sont nne infamie et une honte. »

Bradilin, hideux et vert, croisait les bras d'un air de défi. L'enfant tremblait dans sa blouse mal rajustée. Que comprenait-il de tout ce débat? Quel grelot tintait dans 24.11. cette humble intelligence marchant à une mort infligée? Il y eut du tumulte, des contestations. Dabaisse et Charmide demeuraient debout, calmes et résolus. La sonnette de Vomédon vibra: «M. le professeur Bradilin a la parole.» - c Messieurs, - le drôle s'efforçait d'être impertinent - je suis surpris, comme vous tous, d'une inqualifiable attaque qu'il faut mettre, je le crains, sur le compte de la jalousie. D'abord j'ai acheté mon sujet à ses parents, des gens très pauvres, et je l'ai payé cher. Il m'appartient donc en toute propriété. Ensuite, je crois, avec la plupart d'entre vous, que les droits de la science priment ceux de l'individu, et je n'ai fait, en somme, que f suivre tant d'illustres exemples qui m'ont été donnés par les meilleurs de mes prédécesseurs et de mes contemporains dont les bustes - il eut un geste circulaire de cabotin décorent cette salle. Je regrette d'être en contradiction radicale avec MM. Dabaisse et Charmide qui sont des praticiens honorables, mais nullement des physiologistes.

Je regrette surtout qu'ils se soient servis à mon égard de termes que vous condamnerez, messieurs, car il s'agit du progrès universel, de ce progrès vers lequel s'avancent, d'un pas si fier, les doctes Compagnies morticoles. Que deviendrions-nous, si le vain attirail d'un idéalisme suranné, si une morale étroite arrêtaient notre essor et paralysaient nos travaux?

Cette belle période achevée, Bradilin remit l'enfant à un huissier qui l'entraîna et revint s'asseoir à sa place: « Un seul mot, messieurs, ajouta Charmide. Vous allez voter sur un point décisif: les droits de l'humanité doivent-ils être sacrifiés à ce que le professeur Bradilin appelle les nécessités de la science? J'ai cinquante années d'une pratique qu'il dédaigne, mais où j'ai sans trève accompli mon devoir. Or je n'ai jamais eu besoin de commettre un seul crime pour assurer ma réputation et acquérir l'honneur de sièger parmi vous. A cet honneur, je renonce volontiers, s'il faut l'acheter au prix de ce que je considère comme une déroute de ma conscience.

— Bien! hurla Dabaisse. Moi aussi j'ai une longue carrière et j'arrive au terme sans rougir. J'ai eu souvent des angoisses et de sérieux débats intimes devant un être que je craignais d'estropier en essayant de l'arracher à la mort. Sans ce scrupule, le bistouri devient un couteau de boucher. La phrase morticole est fameuse: Qu'est-ce que l'âme? Je n'ai jamais rencontré ça sous mon scalpel! Moi, je l'ai toujours et partout rencontrée, cette âme, dans le pauvre regard qui sombrait sous le chloroforme, dans le tissu que je fendais, dans le sang que je répandais. C'est au nom decette âme que je vous parle, que je vous conjure de réveiller en vous la pitié, la charité, la justice! »

On vota sur un ordre du jour de Dabaisse et de Charmide, flétrissant les procédés de Bradilin et les interdisant à l'avenir. L'aspect de la salle et des tribunes était curieux. Cet événement avait modifié la cristallisation des spectateurs et fait sortir les passions, tels les vers hors du

Angel .

sol par la pluie. Des colloques animés s'engageaient. Dabaisse s'était rapproché de Charmide et leurs amis les entouraient. L'opinion oscilla, fluctua, puis je remarquai que Bradilin formait le centre d'un groupe qui grossissait à chaque seconde. Je flairais là-dessous quelque machination ténébreuse. La voix mordante de la Cigogne me tira du doute: « Bradilin l'emportera. Il les tient tous. Il connaît leurs cadavres. Il collectionne et note: on craint ses dossiers. » Les dames avaient enfin leur pature. Elles discutaient avec de jolis gestes. L'ordre du jour honnête fut repoussé. Un de mes voisins grogna: « C'est ici comme au Parlement. Scélératesse et lâcheté. » Tartègre proposa une motion ainsi concue: L'assemblée, confiante en l'humanité du professeur Bradilin et persuadée que son expérience a été conduite selon les règles de l'antisepsie, passe à l'ordre du jour. Ce texte fut adopté à mains levées. Charmide déclara d'un ton ferme : « Messieurs et chers collègues, entre la mauvaise cause et la bonne vous avez choisi la mauvaise. Mon ami Dabaisse et moi remettons à M. le président notre démission solennelle de membres de l'Académie de Médecine des Morticoles. » Et appuyés au bras l'un de l'autre, fraternellement, bravement, ils quittèrent la salle des séances, escortés de murmures indécis. Vomédon eut un mouvement d'épaules qui signifiait : Quelle sottise l'et annonça que l'on allait élire un membre correspondant.

Cette cérémonie n'intéressait personne. Les bancs se dégarnirent et la tribune se vida comme un vase plein d'eau sale, dont les particules commentaient la séance. Je courus au Tibia brisé. J'y trouvai Cloaquol en conversation avec Bradilin qui m'avait précédé. Quand j'entrai, mon directeur frappait sur l'épaule de l'habile physiologiste: « C'est entendu à ces conditions, mon cher, et mon journal étouffera cette ennuyeuse histoire. Je vous demande en outre et par-dessus le marché de recevoir au Lèchement de demain mon excellent collaborateur que voici,

Félix Canelon. » Les yeux cruels de Bradilin me fouillaient. Cloaquol ajouta, très aimable : « C'est lui qui ne fera pas l'article sur votre cancéreux. Et quand passezvous à la caisse? — Après-demain sans faute. — J'y compte. Tenez votre parole et je tiendrai la mienne. » Puis, dés qu'il fut dehors : « Quelle canaille! s'écria Cloaquol en sautillant. Comment se procure-t-il de pareilles rançons! Canelon, voilà notre hesogne simplifiée. Étendez-vous sur le Vanica rubicans et les pulsations radiales. Trois mots sur l'affaire Bradilin. D'ailleurs Charmide et Dabaisse nous embêtent avec leur vertu. Ajoutez: On donnait, dans la salle, l'échec du vieux drôle Wab... comme certain. Le gros juit en fera une maladie. »

Je passai une mauvaise nuit. Je m'étais exercé la langue une dernière fois, mais ma conscience me bourrelait Ainsi, débarqué probe dans ce pays de corruption, j'en arrivais à suivre des ordres que j'aurais dû rejeter violemment et

cela dans un intérêt personnel.

La cour de la Faculté avait l'animation des grands jours quand j'y arrivai pour subir l'épreuve. La même fournée comportait des Lèchements de trois degrés. En outre une foule d'élèves venaient pour assister leurs camarades. J'avais fait la toilette obligatoire, c'est-à-dire que j'étais vêtu d'un complet noir, gilet, pantalon, redingote, qui avait dévoré la moitié de mes appointements. Je portais des gants noirs. Noire était ma cravate et noir mon chapeau. Je serrai bien des mains banales, tandis que des bouches banales me répétaient bonne chance. Heureusement j'aperçus Trub: « Tu es prêt, Félix ? Si tu es reçu, je n'oserai plus te saluer. Pense donc : un lécheur du premier degré et un simple garçon d'hôpital ! » Autour de nous, c'était un incessant échange d'impressions sur les juges, sur les langues que l'on tirait, que l'on appréciait, que l'on palpait. L'attente fut interminable. Enfin un buissier annonca: Lèchement de pieds du premier degré! Première série! On nous conduisit, à travers des corridors sombres, jus-

Capp.

qu'à un petit local triste et nu. Celui-ci communiquait avec un amphithéatre où l'on tirait en ce moment au sort l'ordre dans lequel nous nous présenterions devant le jury. La porte s'ouvrit : un deuxième huissier appela : Félix Canelon !

Je pénétrai dans la salle. Bien qu'on fût en plein jour, elle était éclairée à la lumière électrique. Sur les gradins s'entassaient les spectateurs, avides de voir comment un étranger s'en tirerait. Les professeurs étaient assis dans de confortables fauteuils, tous en grand costume, toges et toques rouges. Leurs pieds, placés sur des tabourets, étaient cachés par une longue couverture noire portant les armes des Morticoles, la tête de mort blanche flanquée de deux os blancs. Ils avaient l'attitude rogue et sévère. Je distinguai confusément les visages de Boridan, Bradilin, Tabard, Mouste et Clapier, mais mes regards s'attachaient à leurs mystérieuses extrémités inférieures. La grande pendule tinta. On avait vingt minutes pour l'épreuve totale, quatre minutes donc pour chaque paire. M'armant de courage, je commençai. La couverture disparut. Déjà j'étais à genoux devant ceux de Boridan. Ils étaient blêmes, gras et froids, et j'eus, en appliquant ma langue sur eux, une sensation de glace grenue et peu de dégoût, ma vive imagination m'ayant averti et me tempérant la réalité. Ma bouche s'engourdissait. N'importe! Je suivis l'ordre indiqué: le dos, les chevilles, les orteils, du pouce au petit doigt, et je remarquai avec surprise la forme bizarre de ce dernier. Il était plus un minime moignon qu'un organe, "Privé d'ongle mais non de petites envies qui me rapaient, les lèvres au passage. Je crus que je n'en finirais point avec cet onctueux brimborion, sur lequel se dressait un cor rond et dur, pareil à une coupole. La plante ne fut plus qu'un jeu et, tandis que je m'activais, le gros pied me ballottait dans la figure, secoué par les tressaillements du propriétaire. Son frère et voisin subit le même sort.

Quel changement avec Bradilin! Une branchette sèche

et jaunâtre! Partout des os et des tendons saillants. Si ceux de Boridan étaient deux côtélettes, ceux-ci m'en parurent les manches. Et une envie folle me prit de mordre ces maigres outils de la marche, de ronger le peu de chair cornée qui les recouvrait. Même j'eus un moment de sympathie sincère pour ces pieds si commodes et prompts, dont la descente était aisée, dont les orteils s'écartaient tout seuls. Le petit doigt, allongé en fuseau, d'une tournure certes délicate, m'égaya. Le seul vice était dans les ongles, hérissés, méchants et pointus, par lesquels se manifestait la cruauté de leur maître. Quant à la plante, non plus plate, mais cambrée à souhait, elle eût fait une excellente chaise longue pour une naîne. Comme je la polissais, elle s'agita nerveusement, et j'entendis de petits rîres aigres.

Une chose me génait. Je ne calculais point la durée, et le tic tac de la pendule me troubla. Allais-je trop vite ou trop lentement? C'est ce à quoi je n'avais pas le temps de réfléchir. Ma colonne vertébrale était douloureuse, à cause de mon attitude maladroite. La langue ne me brûlait pas trop. Le deuxième pied de Bradilin différait du premier. Il avait dù subir quelque accident. Deux ou trois cicatrices faisaient crête sur son dos. Un orteil manquait. Lequel? Sa place était occupée par un étroit cratère, apre et crémeux, vulgairement nommé wil-de-perdrix. J'eus un instant la tentation de franchir ce léger obstacle. Je me disais : « Il ne fait pas partie du pied ; c'est une excroissance, un rajout, un pourboire de la nature. Il n'est pas dans nos conventions. » Mais je me rappelai la susceptibilité des juges. J'avais sacrifié au cor de Boridan. Donc. audacieusement, j'attaquai cet œil sans regard.

Après ces deux paires, je repris haleine quelques secondes. Cet arrêt causa ma perte; redressant mon échine endolorie, j'aperçus la physionomie satisfaite de Boridan, puis celle de Bradilin, joyeux encore de sa plante chatouillée. La troisième était le triangle hautain de Tabard. Je suivis

sa personne étroite et rouge et descendis jusqu'à ses pieds ou plutôt à l'endroit où ils auraient dû être. Ma première pensée fut: « La couverture noire est restée. » Une douloureuse attention m'amena à la certitude que c'étaient bien là les pieds de mon juge, les pieds que je devais lécher, nullement comparables à ceux d'un nègre, malgré leur épaisse couche de vernis, cirée plus qu'une botte; car cette crasse formait un relief, et dans les interstices brillait about une chapelure verdatre. La néfaste coloration cessait aux 🎌 ongles, nougats craquelés, mi-bruns, mi-jaunes. Je réfléchis: « Ce ne sont point des pieds. On ne marche pas avec ces guenilles-là. C'est une plaisanterie. » Je remontai au visage, plus sinistre que tout à l'heure. Une joie maussade plissait les lèvres. Je songeai à ma bouche à moi, à ma malheureuse bouche que j'allais traîner dans ce bitume. Le tic tac de la pendule se précipitait. Je courbai la tête. Alors, jointe à la nuance, et plus forte qu'elle, une puanteur atroce éclata, laité de tous les noirs ingrédients d'un chaudron de sorcière. De mes narines, elle gagna la gorge, l'estomac, me remplit l'âme, et soudain, invinciblement, je rejetai, sur ces pieds d'enfer et sur le tabouret qui les supportait, mon repas de la veille et mon déjeuner du matin en une retentissante cataracte. Je vomissais avec âcreté, avec furie et les pieds s'agitaient, pataugeaient dans cette fange vengeresse. Je ne distinguais plus rien, aveuglé par l'odeur, empoisonné par la vue et secoué de hoquets jaillissants. Quand je fus soulagé, je me levai d'un brusque tour de rein, et sortis de la salle en courant, poursuivi par des rires et la vision rapide de tous les spectateurs debout et convulsionnés d'allégresse.

Dans la cour déserte, je me sentis honteux et désespéré. Trub me rejoignit : « Malheureux, qu'as-tu fait? Tabard est ivre de rage. On est en train de le nettoyer et je te jure qu'on a fort a faire. — Ah, m'écriai-je, aussi qu'allais-je chercher dans ce cloaque? Me voilà délivré! J'ai voulu me plier au joug des Morticoles, et tout le dégoût accumulé en

moi par mon séjour dans cette infâme contrée est sorti en un instant par ma bouche. Je regrette que de mon estomac n'ait point jailli un gevser de vitriol qui corrode et détruise tous ces pieds. Fuyons, Trub, fuyons. » Mon ami me calma. Il me montra combien la fuite était impraticable, puisque nous ne pouvions fréter un bateau et que nous serions arrêtés par les perquisiteurs sanitaires : « Tout n'est pas perdu. Tu passeras les examens. - Non! non! Je n'en veux plus. Je préfère l'hôpital Typhus, Trouillot même, oui Trouillot, à ces hontes et à ces bassesses! » Je courus chez un pharmacien boire un peu de cognac et d'eau, puis je revins à l'École. Mes camarades sortaient de l'amphithéâtre. Julmat avait été magnifique. Il obtiendrait le maximum, Mon aventure faisait les frais de toutes les conversations. On me fuyait comme un lépreux. Échouer au premier Lèchement et dans ces conditions, c'est tomber aux classes inférieures. On se moquait de moi. Mais je me réjouissais de ces vilenies. Au bout d'une demi-heure, l'huissier annonça les résultats de l'épreuve. Le compte des notes se faisait par orteils et la limite était cinquante. J'avais vingt. Comme je me sauvais avec Trub, Bradilin me rattrapa et me glissa dans l'oreille : a Mon pauvre ami, j'ai fait ce que j'ai pu. Ceci me brouille avec Tabard. Nous avons discuté pied à pied. Ni lui, ni Mouste, ni Clapier n'ont voulu se laisser Aéchir. Boridan seul inclinait à l'indulgence. Enfin rappelez-vous que je vous ai soutenu envers et contre tous et servez-moi auprès de votre directeur. »

Cloaquol, je le vis dans la journée. Il m'accueillit durement: « Monsieur Canelon, je ne puis vous garder dans ma rédaction. Vous avez commis un révoltant scandale. Si vous n'étiez étranger, vous vous exposeriez à des peines afflictives. Vomir sur les pieds d'un professeur! Et pourquoi je vous prie? Parce qu'ils sont crasseux! C'est à nos yeux presque un crime. Notre Constitution n'admet pas ce manque de respect. » Devant mon attitude piteuse, il se radoucit: « Je suis content de vos services, et, bien que ce

dernier épisode ne témoigne guère en faveur de votre cœur et de votre intelligence, vous méritez un bon conseil : vous avez maintenant le choix entre végéter comme malade pauvre, car ce dégoût incompréhensible indique un estomac délabré, ou vous placer comme domestique chez un médecin. Prenez ce dernier parti. On oubliera votre histoire. On vous saura gré de votre humilité. » Je réclamai instelle prix de mes derniers jours de travail. Il eut un clair sourire : « A quoi cela me servirait-il de vous payer, puisque je vous chasse? Partez et rappelez-vous que vous, étranger et candidat malheureux, ne pouvez rien contre moi, membre du Parlement, de la Faculté et de trois Académies... »

Le lendemain, après une causerie avec le subtil Trub. je donnai congé de ma chambre d'étudiant et j'allai sonner chez Wabanheim. Une servante borgne vint m'ouvrir. Je demandai à voir son maître, pour une affaire pressante et d'une robe de chambre grise, j'étais candidat au premier Lèchement et rédacteur au Tibia brisé. J'ai échoné à l'épreuve et Cloaquol m'a chassé. Je suis au courant de ses manœuvres contre vous. Si vous me prenez comme domestique, je vous indiquerai les pièges qui vous sont tendus. Je suis étranger. Je m'appelle Félix Canelon. Je suis dur à l'ouvrage. Mes gages seront ce que vous voudrez. » Wabanheim résléchit quelques instants et contracta son front entre ses épais sourcils. Il craignait un traquenard, ... mais mon air naîf et sincère le rassura, puis il cédait à la perspective d'avoir un domestique au rabais, car il était ' ... d'une avarice sordide. Enfin il écarta ses lèvres minces : « J'accepte, » les referma et rentra dans son cabinet. Une nouvelle phase de ma viè morticole commençait.

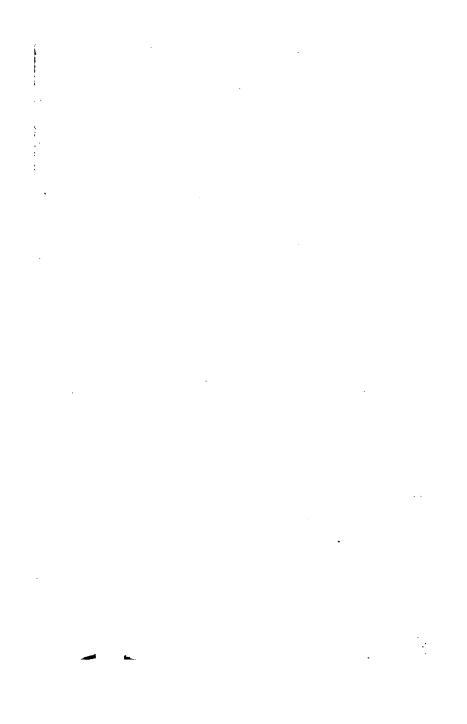

## TROISIÈME PARTIE

## CHAPITRE PREMIER

Wabanheim était un vieillard robuste et retors, aux regards inquiets et aux combinaisons infinies. Je fus vite dans les bonnes grâces de sa femme de chambre, Mile Hélène, de la cuisinière et d'un campagnard destiné aux gros ouvrages. Je devais jouer un rôle de demi-secrétaire. Ce n'était pas une petite chute que de tomber du rang d'étudiant à celui de domestique! Les caquetages de mes nouveaux collègues me procurèrent quelques distractions. Pappris ainsi que Mme Sarah Wabanheim, brune au teint mat, aux yeux impressionnants, à la démarche languissante, et beaucoup plus jeune que son mari, affolait celuici par ses dépenses et sa toilette. L'argent était entre eux un sujet de disputes continuelles. Madame souffrait d'habiter un quartier qui n'était pas le plus beau des Morticoles, d'y occuper un appartement modeste et meublé avec une parcimonie ridicule. Le salon, aux meubles d'acajou. où s'empilait la clientèle les jours de consultation, abritait une armée de bronzes allégoriques, offerts par les malades reconnaissants. Je songeais, en les époussetant. à la naïveté de leurs donataires.

De fait, mon maître était effrayant. La race juive forme

chez les Morticoles, comme partout, une classe à part, détestée mais puissante, et Wabanheim en était le fleuron scientifique. Avide et sordide, il jouait gros jeu à la Bourse. perdait quelquefois, gagnait le plus souvent, grâce à des renseignements sûrs tirés de sa coterie de financiers. L'ambition était aussi développée chez lui que les autres vices et les combattait, car elle le forcait à donner des réceptions. Pour réussir au septième Lèchement symbalique en chaussettes, pour atteindre à la plus haute des Académies, il est nécessaire de gaver ses futurs collègues. Ces agapes étaient organisées par Mme Sarah qui, à ces occasions, jetait l'or par les fenêtres. Le vieux ne pouvait récriminer, puisqu'il s'agissait de sa candidature. D'ailleurs elle mettait toute son ame à l'intrigue, visitant ses coreligionnaires, flattant les gens en place, d'une souplesse et d'une ingéniosité merveilleuses. Lors des galas, Vomédon était roi de la table. Il s'empiffrait, ainsi que sa nombreuse famille, et, pendant tout le festin, le dur Wabanheim vantait les travaux de son hôte illustre, les citait à la queue leu leu, en déclamait des passages par cœur. Il prouvait à la tribu des Vomédon, aisément convaincue de ces vérités, que son chef était inimitable, savant hors pair et philosophe génial. J'observais la cible de ces flatteries et je surprenais bien de la malice derrière les paupières fripées et clignotantes du physicien. Un jour, dans l'antichambre, tandis qu'il endossait son paletot, je l'entendis chuchoter à l'oreille des siens ébahis et rieurs : « Ah! le vieux diplomate! Et quand je pense que demain nous subirons les assauts gastronomiques de Cortirac! Réellement, cette rivalité nous nourrit. »

Je suis naturellement curieux, et ce vice s'était fort développé depuis mon séjour chez les Morticoles. En l'absence de mon maître, je fouillais ses papiers, je lisais sa correspondance. Souvent il me dictait des lettres importantes. J'écoutais même aux portes et je surprenais des discussions entre le mari et la femme sur la possibilité d'acquérir tel ou tel. A un seul sacrifice, M<sup>mo</sup> Sarah n'avait pu se résoudre : faire des avances à M<sup>mo</sup> Cloaquol. Le Tibia brisé poursuivait sa campagne. Mon maître s'en désespérait et m'interrogea longuement sur la manière dont se composaient les articles, sur les sources d'informations, les points faibles de l'adversaire. Je l'édifiai en conscience. Il se prit pour moi d'une certaine affection.

Il sut déjouer ainsi quelques mauvais tours, non enrayer les attaques. Il acheta, pour la durée d'un mois, la première page du Prêtre fouetté, mais l'organe de Vomédon ne pouvait lutter avec celui de Cloaquol. Un moment il agita la question d'un journal personnel. Lestingué vint, traça un tableau des frais approximatifs. Ils semblèrent exorbitants à mon maître.

Cependant il gagnait beaucoup d'argent. Sa consultation à domicile se payait deux cents francs. Il ne gardait pas les malades plus de dix minutes dans son cabinet; son salon était toujours rempli de monde, et la sonnette tintait sans arrêter. Quand il daignait se déranger, porter en ville son immense front, sa tête chenue, sa mâchoire doch carrée et son cou de taureau, cela coûtait cinq cents francs aux amateurs. J'appréciai vite la netteté de son intelligence. Pour lui, comme pour la plupart de ses collègues, la médecine était le moyen de dominer et d'arriver à tous les honneurs. De la science en elle-même, il se souciait comme de la morale. Mais il ne négligeait aucun des avantages qu'elle procure. La somme d'énergie qu'il déployait, pour obtenir des voix nouvelles au septième Lèchement, était considérable. J'ai écrit des lettres contradictoires, hérissées de promesses et de menaces, de subterfuges, de roueries. Là je compris la force de la corruption. Celle-ci est admise, réglée, tarifée et ne provoque plus le scandale. Un partisan fougueux de Cortirac selaissa fléchir aux conditions suivantes : il serait appelé. le jour du vote, dans une ville d'eaux, auprès d'un client fictif, lequel le retiendrait tout le temps qu'il eut consacre

à plaider la cause adverse. Cette visite lui serait payée dix mille francs. Le malheureux Wabanheim gémissait de débourser une pareille somme. M<sup>mo</sup> Sarah glapissait : « Veux-tu, oui ou non, réussir? On n'achète jamais trop cher la défection d'un Académicien influent! »

Chaque matin, le juif pâlissait davantage et se plaignait de vertiges et d'éblouissements. Chaque nuit, il révait de l'élection, de son triomphe, et assistait, la joie au cœur, à la noire défaite de son rival.

Les jours de consultation, j'étais occupé à caser les clients dans des pièces séparées. Ceci permettait à Wabanheim de les expédier plus facilement. Tous me glissaient une pièce d'or dans la main et me recommandaient de les faire passer vite; à tous j'affirmais que leur tour serait bientôt venu. Ils subissaient néanmoins de formidables attentes. Un d'entre eux était acharné. Il revenait deux fois de suite dans l'après-midi, pour contrôler son traitement et demander au bon docteur de l'examiner à nouveau. C'était un nommé Burnone, gros petit homme glabre, qui se croyait toutes les maladies morticoles et dont les yeux exprimaient une perpétuelle angoisse. Il faisait la fortune des médecins, courait de l'un à l'autre, suppliait qu'on l'auscultât, le palpât, l'interrogeât, seulement rassuré quand il était dans les griffes doctorales, et repris de ses craintes et de ses scrupules dès qu'il les avait quittées. Ses poches étaient bourrées de médicaments : « Dites-lui, me répétait-il en me serrant le bras, dites-lui que c'est son ami Burnone et que c'est très pressé. que ca va très mal. » Je frappais à la porte de Wabanheim. Un Entrez! strident retentissait. Je surprenais mon maître en train de bâcler une ordonnance. Un riche se tenait piteusement debout près de lui, ou plaçait avec précaution deux billets bleus sur le coin de la cheminée.

Parfois, dissimulé derrière une épaisse tenture, j'assistais à la consultation. Wabanheim se montrait grossier, surfout avec les femmes, comme s'il eut eu contre elles

une rancune secrète accumulée par les dépenses de Mos Sarah, D'un ton sec et brutal, il leur disait : « Déshabillez-vous. » Puis il s'impatientait : « Faudra-t-il que je vous aide? Vous ne savez pas dégrafer votre corset? La willed chemise aussi... oni, la chemise... Êtes-vous sourde ?... Vous cherchez vos bas!... Je ne les ai pas volés, vos bas! Je ne les collectionne pas, les bas! Allons, des larmes! Qu'on m'apporte mon urne! » Son succès était fait de cette sauvagerie. Il éprouvait une jouissance à prédire des maux accablants, inéluctables : « Ta, ta, ta, ta. Cortirac a dit que vous guéririez ?... Ah! ah! ... C'est un bel ane, Cortirac! Vous êtes un homme, n'est-ce pas? Vous savez que vous n'êtes pas immortel. Eh bien, vous n'en avez plus pour deux mois. Mais vous êtes foutu, mon ami, absolument foutu! Regardez-moi vos varices. Sont-elles assez ignobles! Voilà ce que c'est de faire la noce quand on est jeune! Moi, je me suis ménagé, aussi je suis robuste comme un chêne ... Hein, quoi? Si vous devez faire votre testament? Mais à coup sûr et plutôt deux fois qu'une. » Il brusquait et épouvantait les enfants : « Et ce mioche-là... Avance, idiot... Retire les doigts de ton nez... Avance Son père est mort gâteux? Il tient de lui... Porte la main à ton front, à - ton - front. Vous voyez, il n'entend point. En avez-vous d'autres? Non. Tant pis. Vous ne l'élèverez pas. » Je m'étonnais qu'un de ceux qu'il condamnait ainsi en plein visage ne lui sautât pas à la gorge, pour faire d'une prédiction deux morts. Il portait le pronostic fatal, sans même examiner son client. L'argent, l'argent, l'argent! Tel était son amour du métal qu'il en avait dans le regard le reflet, la fixité, la dureté.

Cependant, Trub, exalté par le récit de mes gains, se proposait de quitter le service de Dabaisse et l'hôpital Typhus, et d'entrer comme domestique chez un docteur. On le recommanda à Avigdeuse. Nous ne nous voyions qu'à de rares intervalles. Mes journées du dimanche étaient retenues par mon maître qui, trouvant mon écriture élé-

gante et rapide, me dictait des préfaces pour les nombreux ouvrages qu'il publiait sans relâche et qui lui constituaient des titres scientifiques. Les candidats aux derniers Lèchements doivent présenter à leurs juges une liste de travaux originaux. Originaux, ceux de Wabanheim ne l'étaient guère, car ils étaient écrits par quelques-uns de ses élèves les moins fortunés, auxquels il payait chichement cette abrutissante besogne. Il se contentait de revoir les épreuves, d'ajouter un court préambule, et de mettre son estampille sur cette denrée qu'il servait au public. Il s'entendait à la faire valoir. Les étudiants devaient acheter ces livres fort chers, sous peine de refus aux examens.

Wabanheim avait placé en moi sa confiance. Il me chargeait de transmettre ses ordres au pharmacien Banarrita. Celui-ci habitait une magnifique boutique, la plus riche, la plus achalandée des Morticoles, éclairée le soir par une dizaine de bocaux de couleur. Je passais là des heures agréables à flaner et à causer, en sirotant un petit verre de quinquina ou en suçant quelques postilles. Analogue à une racine gelée, long et blème, impassible, Banarrita portait des lunettes comme Cortirac, pour lequel il avait une secrète admiration, bien qu'il fût l'âme damnée de mon maître. Entre ce dernier et lui, le complot était simple. Banarrita fabriquait une drogue quelconque, l'éti-🚧 quetait d'un titre pompeux et la soumettait à Wabanheim. Aussitôt, celui-ci la préconisait pour toutes les maladies, la recommandait dans ses livres, dans sa conversation. Elle revenait sur toutes ses ordonnances, et on ne la trouvait que chez Banarrita qui, s'il la choisissait simple et peu coûteuse, la faisait payer un prix exorbitant. Il partageait le bénéfice avec son lanceur. Que de fois ne l'ai-je pas entendu marmotter, tandis qu'il activait ses garçons, et plissait avec soin le papier vert d'un bouchon : « Voilà une petite affaire qui rapportera gros, maître Félix. Ma Banarritine guérira à coup sûr les migraines, maux d'estomac, d'intestins, de dents, de pieds, de cheveux. Les

nouveau-nés l'apprécieront, ainsi que les vieillards et les adultes des deux sexes, et, plus on l'absorbera, cette Banarritine célèbre, plus on sera allègre, dispos, sur d'échapper à la contagion, à la fatigue, à l'ennui, à la constipation, à tout, sauf à la nécessité de verser l'argent dans ma caisse. Ce qui m'attriste, c'est de partager avec votre vieux rat. Ce n'est pas juste. Il devrait se contenter du tiers. »

Les Morticoles se passionnent pour les médicaments nouveaux. Lors de l'invention de la Banarritine, mélange nauséabond d'encre et d'huile de ricin, Burnone vint jusqu'à trois fois en une heure à la pharmacie pour compléter son approvisionnement, tant il avait peur de manquer de cette admirable panacée. Banarrita était farci d'anecdotes. Il me racontait les méfaits de Boridan et d'Avigdeuse, leur entente avec Tismet, les rapports entre médecins et chirurgiens, les entreprises fabuleuses, les rivalités d'argent, l'apreté avec laquelle on se disputait la clientèle et l'on terrifiait les malades : « Si vous retournez chez Wabanheim, disait Cudane à l'impressionnable Burnone, vous êtes perdu »; et, pendant huit jours, Burnone se faisait électriser. Puis un remords le prenait: il retournait chez Wabanheim et lui confiait sa défection : « Si vous retournez chez Cudane, s'écriait le malin juif, je ne réponds plus de rien. Au reste, je me désintéresse d'un pareil imbécile. » Or Burnone s'appelait légion. Banarrita n'approuvait ni ne désapprouvait ces mœurs de chiens qui s'arrachent un os. Il les constatait simplement. Intermédiaire entre la rapacité des docteurs et la sottise des riches, il s'efforcait d'exploiter les deux, d'organiser sa réclame, d'utiliser les connaissances et les lumières de ces Messieurs, comme il appelait les membres de la Faculté ct des Académies. Placé à la source du mystère, il bénéficiait de tous les secrets; il possédait un scepticisme exquis qui le portait à l'indulgence. Mes indignations l'amusaient. Il les calmait par quelques sages paroles: « Vous êtes un étranger, Canelon. Vous ne nous comprendrez jamais. Nous ne sommes pas si pervers. Avouez que nous serions bien sots de ne point tondre ces agneaux, puisqu'ils s'offrent à nous avec insistance et se désespèrent si nous les renvoyons à la saine nature. »

Wabanheim se méfiait de la probité de Banarrita. Il le soupçonnait de fraude, l'accusait de ne point verser la part convenue des bénéfices; quand j'allais toucher la mensualité, il m'adressait mille recommandations, me priait d'examiner les livres et me déclarait qu'à la première su-

percherie il me mettrait à la porte.

Le hasard me fit assister à une scène comique dans le cabinet de consultation. Un riche montrait à mon maître sa lèvre supérieure couverte de boutons, et celui-ci, après l'avoir légèrement regardée, déclarait d'un ton péremptoire : « C'est un cancer; vous n'en avez pas pour six mois. » Le malade ne s'émut pas, tira de sa poche une pièce de cinq francs, la déposa sur la table et ajouta : « Il y a un an juste, docteur, je suis venu vous consulter sur le même sujet. Vous m'aviez prédit un cancer et ma mort au bout de six mois, et je vous pavai deux cents francs. Cette déclaration courageuse me valut six mois de transes atroces, et j'ignore comment je ne me suis pas tué, J'eus raison, puisque me voilà. Mais, cette fois, je baisse mes prix. Cent sous me paraissent récompenser suffisamment ta clairvoyance, ignorant gredin, sinistre abruti! » Wabanheim fut si stupéfait qu'il resta muet devant sa pièce ronde, tandis que l'autre sortait en riant. Je ris bien davantage quand je vis l'ignorant gredin mettre les cinq francs dans sa poche en haussant les épaules.

Après chaque diner offert aux Académiciens, une note en première page du Tibia brisé signalait l'ignominie du vieux drôle Wab... qui s'efforçait de corrompre ses juges par la bonne chère. Des allusions transparentes étaient faites au docteur juif qui fait écrire ses livres dans les

augh

prisons, ou qui tripote avec les pharmaciens. Wabanheim me demandait, déchirant le numéro avec rage : « Ne peut-on pas acheter le silence de ces misérables? » Je répondais négativement. Ce n'était pas une affaire d'argent; c'était une querelle de femmes. Plus l'élection approchait, plus le Tibia brisé accumulait les outrages. Des conciliabules nombreux se tenaient chez nous. On y discutait les chances de Cortirac. C'étaient des marchandages, des échanges, des promesses, puis des défections de la dernière heure, des làchages et des imprécations : « Com-lement! hurlait Wabanheim à propos d'un de ses collègues, comment, il me trahit, lui, lui que j'ai tiré de cette abominable affaire de mœurs! Sans mon attestation en justice, il serait maintenant chez Ligottin, ce sénateur! Et il chauffe la candidature Cortirac! » Ce dernier ne négligeait rien pour réussir. Il avait promis sa voix dans tous les examens pour dix ans. La lutte serait chaude autour du cercueil-fauteuil de Sidoine.

Les domestiques s'amusaient de cette rivalité. Ils se passionnaient, engageaient des paris. J'avais obtenu de ne pas diner à l'office. On me servait dans une petite pièce contiguë. De là j'entendais les éclats de voix de mes camarades et les rires de M10 Hélène. Tout ceci me rappelait les disputes de la Faculté. Wabanheim passait sur ses clients ses colères et ses craintes : « Vous n'avez pas suivi mon ordonnance. Vous n'avez pas pris scrupuleusement vos cinquante cuillerées à soupe de Banarritine. Donc vous mourrez, mon cher monsieur. Je m'en lave les mains. Je vous ai tiré du tombeau par les cheveux. Vous vous y rejetez. A votre aise. » Suivaient les sanglots du malheureux, qui se traînait à genoux, parlait de sa femme et de ses enfants : « Je vous payerai ce qu'il faudra, mon bon docteur, mais ne me chassez pas; sauvezmoi! Je boirai ma Banarritine. J'en boirai dix flacons. Voilà cinq cents francs, mille francs ! » Le spectacle des billets bleus attendrissait le bon docteur. Il grinçait entre ses dents : « Mauvaise tête! mauvaise tête! Vous mériteriez que je vous envoie à Cortirac. Votre affaire serait nette. Enfin, je suis bon prince. Je vais refaire votre ordonnance. Vous savez, c'est la dernière. » Quant à Burnone, qui nous harcelait, je reçus l'ordre de ne plus le recevoir. Le petit homme se fâcha, supplia, tapa du pied, déclara qu'il se jetterait à la rivière, sortit, rentra, me fit respirer son haleine, me tira la langue comme preuve de sa mauvaise situation gastrique. Je perdis là mon meilleur pourboire. J'entendis encore un jeune homme prier mon maître de venir en consultation auprès de sa mère mourante. Après avoir convenu de l'heure et du lieu, on aborda la question de prix : « C'est que..., bredouilla le jeune homme avec timidité et une hésitation pudique, tandis que ses joues s'empourpraient, c'est que, docteur, nous n'avons qu'un petit patrimoine... et je... - Mais, mon garcon, interrompit le digne médecin, en lui tapant affectueusement l'épaule, apportez, apportez toujours le petit patrimoine! »

Cette cruauté avait fait à Wabanheim beaucoup d'ennemis et il les retrouvait à l'occasion de sa candidature. On lui reprochait de n'avoir point la dichotomie scrupuleuse, de ne point partager intégralement avec ses collègues les honoraires des consultations où ceux-ci l'appelaient. Il n'avait pas d'amis, mais il comptait sur ses coreligionnaires et leurs ramifications à la Bourse, sur quelques consciences vénales, comme Vomédon, ensin sur ceux dont il connaissait les cadavres. Les Morticoles se servent beaucoup du chantage. Chez eux, le silence est vraiment d'or. Les plus habiles collectionnent des dossiers, et font savoir, par voie indirecte, aux intéressés influents qu'ils les possèdent.

Le matin même de l'élection, le Tibia brisé publia un article d'une violence inouïe, où se trouvaient expliquées tout au long les principales fraudes de Wabanheim. Il y avait trois chapitres : le Sauvage, le Spéculateur, l'In-

witch

they

trigant, et chaque paragraphe comportait une énumération de faits précis. J'hésitais à porter le journal dans le cabinet de mon maître; mais, à mon grand étonnement, il le lut et le froissa, le sourire aux lèvres : « Bah! Ils auront beau faire, la cause est entendue. » Par quelques fragments d'une causerie qu'il eut avec sa femme, cependant inquiète et nerveuse, j'appris qu'il se considérait comme sûr d'un heureux résultat. Vomédon lui avait télégraphié des renseignements qui ne laissaient plus aucun doute.

Il partit donc rayonnant pour le Lèchement symbolique en chaussettes, simple formalité qui précède le vote, et il était si confiant dans le succès, qu'il se commanda à l'avance un costume de membre des cinq Académies, ruisselant 'd'or et de décorations. J'allai chez Banarrita. - Otant ses lunettes et les remettant sur son nez mince. pesant ses poudres et chauffant la cire à la lampe, le pharmacien me sembla moins affirmatif: « Hum! hum! Cortirac est un rude adversaire. D'abord, -- et il haussait le ton à cause de plusieurs personnes qui attendaient leurs remèdes dans la boutique, - d'abord, il a des titres, il faut l'avouer, supérieurs à ceux de Wabanheim, et puis il a la conscience plus nette. » Relevant mes regards et les plantant dans ceux de Banarrita, je m'aperçus avec stupeur qu'il parlait sérieusement. Il continua : « Les trafics enrichissent, mais ils ne sont pas beaux. Je soigne une multitude de malheureux dont les maladies s'aggravent par la faute de votre patron. Il va trop loin. Le Tibia brisé a raison sur bien des points. Tenez, voilà une vingtaine d'ordonnances où je trouve pour dix francs de Vanica rubicans. C'est excessif. » A ce moment, un aide apporta la nouvelle du succès probable de Wabanheim: « Qu'est-ce que je vous disais, s'écria audacieusement Banarrita, c'est un homme immense, un savant intègre devant qui on doit s'incliner. Le voici au rang des plus hauts. Le labeur soutenu mene a tout. Je suis sier d'être l'humble intermédiaire entre ce génie et ceux auxquels il dispense la vie et la santé! » Ces transports persistaient quand un deuxième émissaire accourut, livide de consternation. Le résultat était certain : Cortirac tombait Wabanheim à dix voix de majorité.

Je remontai vite chez nous. Mme Sarah, les lèvres pincées, la figure mauvaise, arpentait fiévreusement le salon. Elle connaissait la nouvelle : « Nous sommes battus, Félix, battus à plates coutures, - me cria cette femme si fière, qui n'adressait jamais la parole à ses domestiques. - Cortirac l'emporte et nous déshonore! » La sonnette retentit. Wabanheim rentrait seul. Je fus épouvanté du changement de son visage. Lui, si pâle d'ordinaire, avait les pommettes rouges comme deux grenades, les yeux hagards, la démarche chancelante. Il s'écroula sur un fauteuil en murmurant : « Les traîtres! les traîtres! Oh! je me vengerai. » Mme Sarah, sans lui adresser la parole, continua sa promenade furibonde au milieu de tous les bronzes, dont les dédicaces reconnaissantes prenaient un aspect ironique et funèbre. Je n'osais point bouger, ni sortir; le moindre craquement de mes chaussures neuves m'effrayait, et je m'assis sur une chaise, sentant que le désastre allait loin. Wabanheim respirait avec effort. Des perles de sueur roulaient sur son vaste front, se rejoignaient en pelits ruisseaux, qui lui coulaient le long des joues, suivant la pente des rides. Par intervalles, il levait un bras d'un geste de détresse, puis le laissait retomber pesamment, J'entendais ce souffle énorme, je voyais ce robuste corps terrassé. L'ambition fait de tels ravages ! Ce qui s'écroulait en lui et autour de lui devait être terrible.

Enfin, Mme Sarah s'arrêta devant cette loque vaincue et se mit à l'interpeller : « Ta situation est perdue, et à un âge où to ne peux la refaire. Tu n'as pas voulu suivre mes conseils. Tu as joué à l'économie. Cela te réussit joliment. Je l'avais dit de les payer tous, tous, tous! Pas un de tes élèves n'est venu. Ils sont tous chez Cloaquol. Notre

dorken

maison est morte. » Mon maître ne répondait rien, et l'on ne percevait que le halettement de sa poirrine, tumultueux, fipériodique. Tout à coup, ses yeux vitreux se fermèrent, sa tête s'affaissa sur son épaule, et il eut un farouche hoquet. Je dus le porter sur son lit, le déshabiller, lui mettre des sinapismes aux pieds et aux cuisses. J'étais seul dans la chambre. Sa femme s'était éloignée en haussant les épaules, et je pensai qu'elle avait envoyé chercher un collègue. Le cœur battait avec des interruptions soudaines. La peau était froide. Tout en m'activant autour de ce colossal organisme, je songeais aux spectacles qu'il avait supportés sans faiblir et à l'effroyable égoïsme qui lui faisait perdre connaissance, parce qu'il échouait à l'Académie. Lui, qui voyait agoniser avec calme des jeunes filles et des enfants, lui qui prédisait si joyeusement la mort, était abattu comme un bœuf par l'élection de son rival! Cette réflexion m'ôtait toute pitié. Je changeais machinalement les sinapismes. Je me comportais en vrai Morticole. Il souleva ses paupières et grogna : « Boire, boire ! » J'allai chercher à la cuisine un verre d'eau. En passant près du boudoir de ma maitresse, j'entendis des soupirs. J'ouvris la porte et lui dis que mon maître reprenait connaissance. Elle pleurait de rage, la tête dans ses mains. Elle ne me répondit point et ne changea pas de position.

Quand je rentrai dans la chambre, un spectacle extraordinaire m'attendait: Wabanheim était assis sur son lit, sa chemise ouverte montrant sa poitrine velue, trempé de sueur, les favoris en broussailles, les regards plongés dans quelque monstrueux cauchemar, les bras tendus en avant, et il gémissait: « Je ne veux pas..., je ne veux pas... J'ai peur de la mort... Canelon... — Il me saisit les mains, me tutoya. — Canelon, vite va chercher... — Sa voix s'étranglait. Des pleurs coulaient sur ses larges méplats flamboyants. — ... n'importe qui... oui... n'importe qui... J'ai peur de mourir. Va... mème chez Corticae... Appelle Sarah! » Il but avidement l'eau que je lui.

tendais. Mais le liquide gargouillait dans sa gorge, et la moitié retomba sur les draps. Il suffoquait. Je me précipitai de nouveau chez ma maîtresse : « Madame, madame, monsieur crie qu'il va mourir! Il demande qu'on aille chercher n'importe qui, même M. Cortirac! » Elle n'avait point hougé et sortit brusquement de ses doigts chargés de bagues son joli visage crispé par la fureur : « Il est fou, triplement fou. J'ai déjà prévenu... Laissez-moi. » Je ressortis. J'étais bouleversé. Je sentais le frôlement de la mort. Je n'avais jamais réfléchi à la fin possible d'un de ces docteurs. Ils avaient une telle sécurité pour annoncer la catastrophe, qu'il ne me paraissait pas naturel qu'elle s'abattit sur eux. Wabanheim, implorant l'aide de ces traquenards médicaux, dont il savait l'inutilité et la comédie, devenait digne de commisération.

Il avait rejeté la tête en arrière, choquant le fer du lit. qui était humble comme un brancard d'hôpital, à cause de son avarice. Un peu d'écume moussait sur ses lèvres sèches. Un jet de terreur et de haine filtrait sous ses paupières à demi rabattues. Quand le bruit désespérant de mes chaussures neuves parvint à ses oreilles, il se dressa encore : « Eh bien, ce sont eux? Ce sont les docteurs? Qu'ils m'expliquent ce que j'ai là. » - Et il montrait son cou gonfié, la table de son torse. Sa rougeur augmentait. Des mots compliqués et luisants comme des couteaux à triple lame s'ouvraient et dansaient dans ma mémoire : congestion, apoplexie, hémiplégie. J'essavai de reboutonner la chemise béante, mais mes ongles se cassaient contre les boutons. Il me repoussait : « Tu m'étouffes... Laisse-moi... Ah! ah! ah! - Il eut un rire diabolique qui sillonna ses rides rugueuses. - Ah, s'il me tenait, Cloaquol !... Tu sais, Félix, ce n'est pas vrai, ce... ce qu'il raconte. Que je souffre !... Mon dos se fend! Soulève-moi... Plus doucement donc... A boire... Beaucoup à boire... » Il avala cette fois le liquide d'un trait. Je ne pouvais admettre que ce chêne, à l'écorce si rude qu'ancun

anjerife

sentiment humain ne l'avait jamais pénétrée, sût ainsi soudroyé. J'attribuais ces soubresauts à la secousse de son
orgueil. Une phrase lente et cahotée, issue de l'antre de
l'âme, et ruisselante de sincérité ultime, me prouva mon
erreur : « Ah, je donnerais tous mes titres pour une année
de vie..., un mois de vie..., quelques jours. Tout m'est égal,
saus la vie! J'ai peur! » Puis, la colère rejaillissait :
« Vomédon, lâche et traître Vomédon..., puisses-tu souffrir... Oh! ce coup de sout!... ce que je sousse! » Il
contractait son poing noueux, implacable et tremblant
et sa mâchoire carrée sautillait de haut en bas. Le sommier grinçait sous son poids.

« Mais ils ne viendront pas!... Ils ne viendront donc pas!.. » La voix changeait comme celle d'un comédien, languissante maintenant et plaintive. Arrivèrent enfin le stupide Cercueillet et Gigade, le premier essoussié comme re s'il avait couru, l'air ahuri; le second, jovial et déluré, minime parla d'abord, lançant son chapeau sur une étagère : « Bonjour, mon vieux maître! Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons été battus! Moi, j'ai fait votre jeu, vous savez! Ah, ce diable de Cortirac a toutes les chances. J'avais parié pour vous. Elle est bonne!.. Hein? Qu'est-ce que vous avez? Rien du tout, un bobo, un petit mouvement de bile. » Cercueillet secoua sa longue tête d'âne. Sa présence était inutile puisqu'il était chirurgien. Puis il n'espérait pas d'honoraires. Les médecins ne se dévalisent pas entre eux. La porte s'ouvrit devant le corps rondelet, le visage rond et stupéfait de Boridan: « Mais, mais, mais! Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons été battus, mon vieux maître. — Il reprenait les phrases de Gigade, la même intonation faussement attendrie. - Je viens de quitter une consultation pressée. Mille francs de moins dans ma poche. C'est gentil, ça. Qu'avez-vous? Que vous sentez-vous? La suite des émotions de cet après-midi. Ah, l'animal de Cortirac! Il a été le plus fort. » Wabanheim restait silencieux, inerte et morne, ses trois collègues devant lui. Enfin nettement, mystèrieusement, il articula ces syllabes tragiques: « J'ai peur de mourir... du... boule... versement. Tout ça est pris. — Il passait les doigts sur sa nuque. — Sauvez-moi, Gigade... Et... vous, Boridan... Rappelez-vous... comme je vous ai poussés. Vous me devez... votre avenir et tout... Acquittez-vous... Je ne veux pas m'en aller... Je ne veux pas! » Gigade, qui se contenait depuis le début de cette mélopée, éclata de rire: « Mourir! Allons donc! Avec cette mine-la! — Et il tapotait le menton. — Ce pouls excellent! — Il le tàtait avec négligence, suivant les secondes sur sa vaste montre. — Vous nous enterrerez tous. » Boridan avait fait la grimace au rappel des services rendus, et Cercueillet bougonnait avec une moue comique: « Certainement, cer-vainement... La chose... »

«J'ai la poitrine oppressée... Auscultez-moi; Boridan..., je vous en supplie... J'ai peur. Comprenez-vous?... Ne me prévenez pas... Oh, ne me prévenez pas si c'est très grave... Cela me tuerait. » Boridan leva la chemise avec calme, appliqua longuement son oreille incurvée, la changea de place et percuta. Quand il eut fini, il dit à Gigade du ton le plus tranquille, sans une nuance d'étonnement : « Qu'est-ce que c'est que cette drôle de lésion-la? Écoutez-donc ça, vous, père la Malice. Ca grelotte. Ca frémit. On croirait de l'apoplexie pulmonaire. » Les regards de Wabanheim devinrent immenses d'effroi, et la prunelle tressaillait, nageait, sautait sur le blanc démesurément agrandi, telle une bouée dans la tempête : « Apoplexie! A-po-plex... Mais alors, c'est cela. Je vais mourir. - Il hurla. - Je vais mourir! Je vais mourir! Sauvez-moi. Gigade, Cercueillet. Des sangsues! des ventouses! Dites, vous, mon Boridan, mon bon Boridan, mon cher Boridan... - Il embrassait ses mains gantées... - On se trompe... Ce ne sont pas des râles... » Mais l'autre gardait une attitude compassée, raide, scientifique, uniquement attentive au mal qu'il soupconnait... Gigade auscultait à son tour. En se relevant, il poussa une sorte de siffement inquiet, et

wither

les plis railleurs de sa physionomie se froncèrent, tandis que Cercueillet berçait sa courge de gauche à droite, et qu'un claquement sec des lèvres de Boridan signifiait : Perdu, n'est-ce pas? — « Mon cher maître, affirma Gigade avec gentillesse, il serait puéril de vous le cacher. Votre cas est grave, très grave, sinon immédiat. Peut-être vous en tirerez-vous; pourtant... je crains... Bref, j'adopte le diagnostic Boridan : apoplexie pulmonaire indéniable. Ça crève le tympan. Vous seriez un malade riche, qu'on vous collerait sangsues et ventouses. Mais nous sommes seuls. — Et ses regards firent, ironiques et professionnels, le tour de la chambre. — Entre nous, cela est parfaitement inutile. C'est un cautère sur une jambe de bois. Laissez les choses évoluer, et faites, en tout cas, votre testament. »

A peine avait-il achevé que, par un effort héroïque, Wabanheim bondit hors de sa couche, et, oscillant sur ses jambes poilues, vociféra, montrant la porte : « Sortez, coquins... Sortez..., misérables ingrats... Honteux idiots que j'ai tirés de la misère, à qui j'ai donné la clientèle, le titres, les décorations. Aujourd'hui vous venez, venez... à moi - Il frappait sa poitrine condamnée - me dire brutalement : Tu vas mourir... Qu'en savez-vous? Vous ne savez rien, anes que vous êtes... Je ne mourrai pas, entendez-vous?... Je ne veux pas... Et vous verrez... » Boridan recula de trois pas et proféra froidement : « Le cerveau est pris. Ce sera plus rapide que je ne croyais. » Gigade se tordait de joie : « Mon cher maître, vous allez loin. Il fallait peut-être vous dorer la pilule! Ah, elle est bonne! Où donc est mon chapeau, Cercueillet? Vous paraissez troublé, Cercueillet. Certes, on vous quitte, et avec plaisir. Bonsoir, papa Wabanheim. »

Avec un rauque et sourd rugissement, Wabanheim, épuisé, se rejeta sur son lit et tomba dessus en travers comme une masse pantelante. Cercueillet balbutia: « Il n'est guère aimable à l'agonie. » Boridan certifia : « Il ne faut pas lui tenir rigueur. Le bulbe est surement envahi. »

Les trois docteurs sortirent. Gigade ricanait en refermant la porte : « Ce Wabanheim se croyait éternel... Bah, de toules façons, conic! Fichu! » Je recouchai mon mattre. Il m'implorait : « Mon bon Canelon, Félix..., va chercher quelqu'un d'autre..., Cortirac qui m'a vaincu... » Je lui obéis en hâte. Dans l'escalier je croisai Banarrita : « Quelles nouvelles? - Je le crois perdu. » Ses lunettes tombèrent. Le pharmacien les ramassa, gémissant : « Voilà une aventure! Qu'ont diagnostiqué ces messieurs? Ma maison est compromise, Qu'il essave donc de notre Banarritine, Peutêtre est-ce bon, après tout. Que vais-je devenir, moi? Il faut que je me concilie Cortirac ... » Je ne l'écoutais plus. Ha J'enjambais les marches. Je me précipitai chez Bradilin. Il était sorti... Mouste n'était pas visible. Canille avait consultation et me fit répondre par son domestique : « Mon patron ne peut pas se déranger. Sa journée de demain est prise. Votre vieux a le temps de claquer. » Charmide et Dabaisse, depuis l'affaire de l'Académie, étaient partis en exil. Tabard mangeait des excréments en famille. Clapier et Avigdeuse avaient des dames. Enfin, Boustibras, mon dernier espoir, me congédia lui-même avec son petit accent bizarre: Je m'édonne que mossié Wabanheim me fasse témanter. Il a été toujours un maufais collèque pour moi. Ce serait de la vaiblesse de ma bart. Dites que c'est moi qui fiens te fu le tire. Je passai par l'hôpital Typhus. Jaury consentit à me suivre. En chemin il répétait : « Ah! le vieux farceur! Il y passe donc à son tour. Ne vous désolez pas trop, Canelon. Si les rôles étaient renversés, il vous verrait mourir, je vous assure, avec plus de sérénité. » Mais je ne pensais plus à la dureté de Wabanheim et je m'étonnais qu'on la rappelât. J'avais oublié le juif ambitieux et rapace. Je ne songeais qu'à ce môle de chair vive que tout le monde abandonnait.

A notre retour, Mne Hélène, qui gardait Wabanheim pendant mon absence, s'évada discrètement. Mon maître, étendu, se plaignait d'une manière lamentable. Il fallut

pring

encore le redresser, et le soutenir, tandis que Jaury appliquait les ventouses. Il les scarifia. Il sortit un sang presque noir. Cela parut soulager le vieillard. Il remercia Jaury avec des transports étouffés. Celui-ci, son devoir rempli. ne s'attarda guère et partit en promettant de revenir le lendemain. La nuit tombait. J'allumai une lampe dont la lueur éclairait en plein relief le visage creusé de l'agonisant. Je crus qu'il allait s'assoupir. Nullement. Il réclamait sa femme. Je frappai à la porte de Mme Sarah. M116 Hélène lui essayait une robe de chambre noire ruisselante de dentelles blanches. Comme j'entrai, elle disait ceci : « Même en cas d'accident, je pourrais la porter. Échancrez légère-accident ment le col. » Son visage régulier gardait un pli séroce, un pli de fermeture : « Monsieur demande madame. Il est bien bas. Les médecins l'ont condamné, et il s'est mis en fureur contre eux. Madame devrait venir. - C'est bien: i'irai tout à l'heure. » Je consolai mon maître: « Elle va venir, monsieur. » Il me sit signe qu'il voulait ma main et la serra à la briser. Je fus près de pleurer moi-même. Je compris en un éclair que toute la méchanceté des Morticoles repose sur un immense malentendu. Ils sont pareils à ces sauvages que des racines vénéneuses rendent à jamais féroces et sanguinaires. Leur racine, à eux, c'est la science.

M<sup>me</sup> Sarah entra et considéra le moribond avec mépris et dégoût. Il réunit sa dernière énergie en quelques mots appuyés, solennels : « Il y a trop de choses entre nous... pour que tu puisses t'attendrir... D'ailleurs... tu es... cruelle... » Elle l'interrompit : « Si tu comptais me faire des phrases, tu aurais pu ne pas me déranger. Ne l'étaistu pas, toi, cruel? Quand donc avais-tu pitié de quelqu'un? Tu n'aimais que l'argent. » Les grandes joues de Wabanheim frémissaient comme des voiles, et il tendit ses bras tremblants vers elle. Elle murmura : « Il est gâteux, » et laissa vides les pauvres tentacules allongés qui se rabatirent avec désespoir. Elle froissa sa robe de chambre

d'une main nerveuse et disparut. Wabanheim redevint immobile et silencieux. Je m'assis près du lit sur une chaîse.

Je croyais qu'il avait pris son parti de la mort. Mais je fus détrompé par un renouveau de cris et de tumulte : « Je ne veux pas mourir... Je ne veux pas... Au secours! Au secours! » Il n'avait plus la force de surgir, mais il se tournait et retournait sur sa couche étroite, conpant de rudes prises d'air ses appels sans écho à la vie. Subitement, sa voix reprit son ampleur et sa dureté. Il s'accrocha aux fers du lit et se remonta jusqu'à mi-corps, puis, montrant du doigt un angle obscur de la pièce : « La voilà! La mort!... Elle est là et sourit! J'ai toujours vécu près d'elle... Mais elle ne voulait que des autres... Aujourd'hui, c'est moi qu'elle veut. Je te vois... Coquine..., tu me guettes ... Je te hais ... Non! non! Pardon! Mort, je ne te hais pas! Tu viendras plus tard. Je t'en donnerai d'autres..., beaucoup de jeunes, très jeunes... Quel plaisir de prendre un vieillard?... Aie pitié de moi... Pitié! pitié! - Suivait une kyrielle de mots hébreux. - Canelon! Canelon! Elle s'approche... Au secours! Chasse-la... Elle est tout contre moi... Ah! » Il se cacha le visage et sanglota. Ses cheveux blancs étaient hérissés et tordus... Après une vague de bruit, d'autres vagues de hoqueis, des murmures... et finalement il y eut un grand et majestueux silence sur lequel vacillait la lueur incertaine de la lampe.

Je m'assoupis à mon tour. Dans mon sommeil j'entendis des clameurs. Quelqu'un ne voulait pas mourir. Le froid me réveilla. La lampe fumait et l'odeur infecte de la mèche emplissait la chambre. J'avais les articulations cassées. Combien de temps avais-je dormi? Wabanheim ne bougeait plus, ne respirait plus. Ses mains étaient allongées contre sa poitrine. Sa figure était calme, blème et détendue. Je crus à plusieurs reprises apercevoir son thorax se soulever, ses lèvres s'entr'ouvrir. Mon oreille, appliquée au cœur muet, me démontra mon illusion, et je compris qu'il était mort.

On lui sit des sunérailles magnisiques. Sur sa tombe Boridan prononça un grand discours. Il raconta qu'il avait veillé son excellent maître, recueilli ses dernières paroles auprès de sa veuve inconsolable. Rappelant la carrière de savant de Wabanheim, si intègre, si au-dessus de tout soupçon, il le proposa en exemple à la jeunesse morticole: « Quant à nous, ajouta-t-il d'une voix étranglée par l'émotion, nous nous rappellerons toujours les enseignements admirables de ce sage. La statue, qui se dressera bientôt sur une de nos plus belles places, préservera sa mémoire de l'oubli, enseignera son respect aux générations sutures. » On admira généralement le tact avec lequel l'orateur avait évité toute allusion à l'Académie et aux attaques de Cloaquol.

## CHAPITRE II

M<sup>me</sup> Sarah me donna congé. Je descendis chez Banarrita, mais le pharmacien était tout occupé à se lamenter sur son propre sort. Il me fallait pourtant trouver une place, sous peine de tomber aussitôt dans la classe des malades pauvres. M<sup>ne</sup> Hélène me vint en aide. Elle avait entendu dire qu'un certain Sorniude, chirurgien, avait besoin d'un domestique. J'y courus sans retard. Le nom de Sorniude ne m'était pas inconnu. J'évoquai les silhouettes effacées de Scrpette et de Louise, et je me rappelai ces paroles: Un petit homme à l'air méchant, et sec, sec comme un couteau.

Ce praticien habitait, non loin des égouts, une maison de superbe apparence. Dès l'entrée, son ancien valet de chambre me dévisagea et me dit : « Ah, c'est vous qui me remplacez? Vous en verrez de drôles. » L'appartement était tapissé de cretonnes et peluches fades, roses, jaune tendre et crème, de sorte qu'il semblait qu'on pénétrât dans un gâteau. Mais ceci apportait à l'œil une impression de gaieté, laquelle se dissipa vite quand je fus en présence de mon nouveau maître. Tout en lui était cruel. Il avait le visage losangique, terminé par un menton pointu, peu de cheveux, les lèvres minces, décolorées, le regard vert et perçant, le corps étroit. Sa démarche était sèche, son geste sec, son langage bref: « Service dur, mais forts gages... Tant pour la nourriture... Tant pour le linge. »

Pendant qu'il me parlait, je l'observais, très élégant dans son cabinet de travail aux nuances esthétiques, plein de bibelots et de portraits de femmes demi-nues. Il insista beaucoup sur la discrétion : « Au premier bavardage, je vous chasse. » Je sis la bête; cela lui plut. J'entrai le lendemain en sonction.

Le service était fatigant, car j'étais seul. Je bénissais mon éducation de vannier qui m'avait rendu adroit de mes mains et apte à toutes les besognes. J'obéissais ponctuellement. Mon maître m'apprit à tremper de longues aiguilles flexibles dans un acide bleu et à les essuyer sans les casser. Puis il me commanda un déjeuner excellent pour quatre personnes. Les convives étaient : le blond Tismet, alerte, parfumé, prétentieux, tel qu'à l'hôpital Typhus, le sinistre Bradilin et une troisième larve répugnante, glabre, grasse et goulue, que l'on appelait Cordre. Pendant tout le repas, ces messieurs ne parlèrent que de femmes, qu'ils désignaient familièrement par leurs prénoms: Marie, Dorothée, Lucie, Fanny, et de procédés opératoires, le tout entremêlé de rires et de termes qui se confondaient dans mon esprit, mais que reliait le souvenir des aveux de Louise et de Serpette: Dépopulation: Désovarisation; Stérilité. Bradilin et Sorniude paraissaient coulés dans le même moule, mince et géométrique. Leur joie se manifestait par une série de grincements et de jappements, tel un chien pris dans une porte. La méchanceté luisait sur leurs pommettes saillantes, que le vin empourprait. Tismet de l'Ancre, lui, ne s'esclaffait pas et souriait discrètement, de peur sans doute de déranger sa belle cravate et son plastron; mais la palme de la hideur appartenait à Cordre, insuffié de venin : « Mon vieux, lui dit mon maître, j'aurai bientôt besoin de toi. Il va venir une petite femme qui promet d'être une de nos plus charmantes infécondes : une rousse de trente ans, Mme de Sigoin, un peu peinte, un peu teinte, pas très riche; craint les ensants comme la foudre; est absolument décidée à

tromper sans cesse son époux, bonne bête joviale. J'ai fait sa connaissance par intermédiaire... Tu me regardes avec des veux effarés, Tismet. Mon garcon, ce n'est pas ton tour. Cordre tire la langue depuis longtemps... Je mênerai les préambules en douceur. Je prendrai le mari à part : Votre femme est pale; elle se plaint beaucoup. - Oh oui, eile me rend la vie impossible, mon cher docteur. - Je sais ce qu'elle a. - Vraiment! - Cela peut s'enlever en un tour de main; mais, si ca reste, c'est la mort. Je n'ajouterai pas, bien entendu, que ce qui s'enlève en un tour de main c'est l'inquiétude de la progéniture. Nous avons convenu de prendre date. La dame viendra se faire examiner ici. » Au mot examiner, les quatre rires reconmencèrent à la fois. Ainsi sonne l'heure marquée à l'horloge de la scélératesse. Ils causèrent encore de choses et d'autres, de nouveaux instruments, d'une eau qui empéchait les gosses de pousser, de la finesse et de la mollesse des aiguilles, et moi, comprenant peu à peu, je frémissais d'horreur de les voir criminels si calmes, si endurcis. Ensuite, on raconta quelques histoires obscures, on plaisanta la mort de Wabanheim, et un traité récent de l'honorabilité professionnelle, par Crudanet, à propos duquel les convives se répandirent en anecdotes scandaleuses : « Nous avons tort de le bécher, insinua Tismet. Il pourrait nous juger un jour. - Jugé par Crudanet, jugé par le larron, souligna Bradilin sentencieusement. - Bah s'écria Sorniude, avec un geste court de sa petite main osseuse; on a les moyens de l'attendrir. - Il fit le simulacre de compter de l'argent. - Les ennuis ne viennent que d'indiscrétions conjugales. Or le Sigoin n'y verra que du feu. Il vaut quarante mille francs. » On était au dessert. Les attitudes devinrent plus libres. Sorniude et Bradilin balançaient leurs pieds minuscules. Mon mattre se leva ; « L'heure est venue de régler nos comptes. » Il alla chercher dans sa chambre un gros livre, un portefeuille qu'il sortit d'un meuble en bois de rose, plus un sac rempli de of their their after -

monnaie. Il jeta le tout sur la table. Moi, je servais le café et les liqueurs, écoutant de toutes mes oreilles.

a Tout cela est très net, affirma Sorniude. Nous avons opéré le 12, le 20 et le 26 du mois. Ces trois fois-là, nous étions quatre. Le 12, cette grande prostituée riche, Albertine, qui avait si peur quand Bradilin approchaît le chloroforme. Elle a payé de suite : cinquante-cinq mille francs. J'en garde vingt mille, puisque c'est moi qui l'ai procurée. Partagez le reste entre vous. » Sorniude tira un paquet de billets et fit rouler hors du sac, vers ses trois collègues qui souriaient, un flot de pièces d'or tintantes. Le partage s'accomplit comme au jeu, rapide, silencieux, sans erreur, chacun calculant le calcul d'autrui. Tismet mit sa part dans un magnifique carnet à son chiffre, surmonté d'une couronne de diamants. Bradilin la rangea dans son portemonnaie, et Cordre poussa la masse dans la poche de son pantalon.

« Je me trompais, poursuivit Sorniude; le vingt, je suis seul avec Bradilin, mais il m'a fourni la cliente, une bourgeoise, M<sup>mo</sup> Gomberchon: trente mille francs. Je dichotomise: tiens, Bradilin, voilà ton chèque. Autant, pour le vingt-deux, à Tismet, la vieille toquée qui se fait enlever les ovaires à cinquante ans. Quant au vingt-six, la petite Quibot, on ne nous a pas encore réglés. J'enverrai aujourd'hui ce brave garçon. » C'était moi le brave garçon. « Nous parlons librement devant toi, mon ami, ajouta Sorniude. Mais je ne te conseille pas d'avoir la langue trop longue. Gare aux cabanons de Ligottin, refuge des indiscrets. Tu auras ta tranche du gâteau Quibot. » Je balbutiai quelques dénégations confuses.

Ces messieurs fumaient d'énormes cigares. Tismet de l'Ancre s'étirait cyniquement : « Ah! le bon métier, le bon métier. Et jamais une dispute. Sorniude, tu es l'honneur même! Je parle souvent de toi à Malasvon. Eh, eh, je le soupçonne de nous imiter, Malasvon, mais il est moins franc. Quand je lui cite nos superbes résultats, nos statistiques irréprochables, il détourne la conversation. C'est un malin, sous son masque de boucher de campagne. — S'il nous arrivait malheur, ce serait de ce côté, murmura Sorniude. Malasvon craint la concurrence. Il rencontre une coureuse de profession, ou bien un de ces honnêtes ménages qui lui paraissent une proie facile. Il se frotte déjà les pattes: bonne affaire! Bah! plus rien à racler! Tout est propre et vide comme une casserole! L'ami Sor-

niude a passé par là.

- En avons-nous gaulé des noix! disait Cordre altendri, les mains croisées sur son ventre colossal. En avonsnous abattu de ces ovaires! La femme, la femme, c'est la poule aux œufs d'or. Certes, Sorniude, tu es un fameux Fléau des Gosses. A quoi ça sert-il, les enfants? A la misère de vivre et de propager la vie. Ne pas naître, c'est meilleur que de crever. - Chansons! conclut Bradilin. Mon laboratoire m'appelle. J'expérimente. - Au revoir, repartit Sorniude. Quant à de Sigoin, dès l'affaire engagée, je vous avertis. Au revoir, Cordre. Adieu Tismet. Bradilin, surveille le chloroforme. A la dernière séance, j'ai en peur-- Sois tranquille, » Resté seul, mon maître tira encore quelques bouffées de cigare, puis : « Félix, vous mettrez au salon la dame qui va venir. Allumez un grand seu dans mon cabinet. » Je n'osais point remuer dans les chambres. J'avais peur de salir un meuble de satin rose, ou de renverser une porcelaine précieuse. Mais je regardais avec plaisir les portraits de femmes. Il y en avait d'exquises, les épaules, les bras, d'une blancheur idéale, et tous portaient une dédicace amicale : A mon cher Sorniude, sa reconnaissante Marie. - A mon libérateur, Diane de G. - A So-Sor, à Niu-Niude, sa petite sans ovaires, Elise. Je remarquai aussi plusieurs invitations à un banquet, nouées d'une faveur rose, et portant comme devise un œut, au-dessous duquel cet avertissement : Il est vide. J'entendis la voix de mon maître : «J'oubliais de vous prêvenir que je ne recois jamais les hommes. Si, par hasard, an homme s'égare à ma consultation, je n'y suis pas. S'il insiste, flanquez-le dehors. Les seuls habitués sont ces messieurs de tout à l'heure. » Là-dessus il s'enferma dans sa honhonnière.

Bientôt l'on sonna, et j'ouvris à une élégante jeune femme, longue, mince et rousse, qui semblait intimidée. Je la conduisis au salon. Elle s'assit dans un fauteuil de velours vert d'eau, agitant son pied en signe d'impatience. De là je l'introduisis dans le cabinet de consultation. Par un hasard singulier, qui m'étonna chez un gaillard si mésiant et si précautionneux, d'un étroit corridor longeant la caverne de Sorniude, on entendait tout ce qui s'y passait, tant la cloison était mince. J'en fis mon poste d'observation. Je collai mon oreille au mur. La conversation était déjà engagée. J'avais manqué les préliminaires. Je perçus seulement: « Étendez-vous là, comme ceci... Pas le corset; ce n'est pas la peine... Oh, la jolie taille! » — Un craquement de meuble, un silence, puis la voix flûtée de Sorniude: « Je vous affirme, madame, que, dans ces conditions, tout se passera de la façon la plus simple, mais il ne faut pas éveiller les soupçons de votre mari. Je vais vous donner quelques grammes d'une poudre qui vous fera vomir, pâlir et maigrir. Vous la prendrez le matin en cachette. Ne craignez point quelques crises de nerfs. J'écrirai d'abord à M. de Sigoin. Puis j'irai le voir. Je lui exposerai la gravité du cas, la nécessité, l'urgence de l'opération. Me croira-t-il? — Oh, c'est un naïf, vous n'avez rien à redouter! répondit la voix de la dame, douce et chantante comme une musique. - Parfait! c'est que, quelquesois, nous avons du sil à retordre. Le mari se pend à notre habit, nous supplie d'épargner sa femme, se lamente, et fait un tapage à ameuter les voisins. Donc, je vous opère avec l'aide de deux de mes amis. Huit jours après, il n'y paraît plus. C'est facile et sans danger. » Nouveau silence... Est-ce convenu? — Oui, docteur, et quelle reconnaissance! Quel bonheur que

mon amie m'ait renseignée! - Mmo Quibot? Je l'ai opérée le 26. Elle va bien? - Très bien, docteur, Elle avait un amant. Son mari est colère comme le mien. Il fallait tout craindre d'une surprise. Elle m'a raconté combien vous avez été bon pour elle, et qu'elle n'avait même rien senti. Donc, je me suis demandé pourquoi je n'essayerais pas à mon tour. » Ici un rire perlé de petite folle. « Ah! docteur, vous me trouvez bavarde! - Le médecin remplace le prêtre de nos aïeux, madame, répliqua sérieusement Sorniude. Il est le tombeau des secrets. A votre tour, je vous mets en garde contre votre péché mignon. Notre besogne est noble et utile; mais on pourrait la prendre en mauvaise part. Le monde est si méchant. » Bruits de pas vers la porte, puis un arrêt : « Où demeurez-vous? - 10, rue Laurantiès, presque en face du Parlement. - Ah! ah! C'est très luxueux, de ce côtélà. Au premier étage? - Oui, docteur. - Avez-vous de fortes rentes? Car, voici mon habitude. Je demande, pour cette opération, une année du revenu, payable en deux parties, moitié avant, moitié après. - Très bien, docteur, je préviendrai mon mari. Tout ce que vous voudrez. » Ici la serrure grinça; je courus faire mon devoir, et l'ouvris la porte à la dame que Sorniude raccompagna jusque sur le palier.

Il m'envoya porter une lettre chez les Quibot: « Vous attendrez la réponse. Elle contiendra de l'argent. Je vous sais honnête, quoique étranger, et vous voyez, Félix, que j'ai confiance en vous. »... Le grisonnant M. Quibot faillit m'embrasser, bien que je ne fusse que le domestique: « De la part du docteur Sorniude, du cher docteur Sorniude! Dites-lui qu'il a sauvé ma femme, qu'il est un homme admirable, que je me jette à ses genoux! C'est une résurrection! » Le contenu de la lettre ne modéra pas son allégresse. Il me compta la somme avec enthousiasme. J'éprouvais une pitié profonde pour cet imbécile, si commode à duper. Du haut des marches il me criait

street

encore: « Remerciez le docteur! Reconnaissance éternelle!» Je rapportai le pli et ces transports à mon maître, dont les lèvres se plissèrent dans un fin sourire. Il me remit un billet de cent francs: « Votre zèle muet vous en vaudra bien davantage. »

Une multitude de dames défilaient chez Sorniude. Les consultations étaient longues et intimes. Les fragments que j'en surprenais à travers la cloison m'éclairaient la morale des riches Morticoles. Pas une de ces malheureuses qui ne révélât les tares de son ménage. Ces détraquées mêlaient l'intérêt à l'amour, le goût de la débauche au besoin d'argent. Quelques-unes demandaient à l'amant la somme nécessaire à cette opération qui les délivrerait de tant de terreurs. D'autres empruntaient à des usuriers. Et toutes tenaient leurs renseignements d'une amie; toutes venaient trouver Sorniude de la part d'une ancienne opérée : « Comment, ma chère, vous avez encore vos ovaires! Mais c'est fou! Allez chez tel docteur, telle rue, tel numéro. » Les reconnaissantes, à la mode de Mme Quibot, offraient leurs photographies à mon maître. Elles lui parlaient du diner des Infécondes qu'il avait promis de présider. J'entrevoyais des abimes de perversité. La science se mariait au vice dans des draps de satin brodés. Le bistouri côtoyait le baiser. Dans ce cabinet, elles dévêtaient tout; elles avouaient tout. Là seulement elles ôtaient ces légers masques d'hypocrisie qui rehaussent, dans les salons, l'attrait de leurs figures. Elles étalaient des passions infâmes.

Le sybarite Sorniude, berger de ce gracieux troupeau, y choisissait chaque jour sa maîtresse. Il la gardait souvent à dîner avec le parasite Cordre. Bradilin et Tismet étaient plus rares. Ils cimentaient la respectabilité par leurs décorations et leurs tîtres. De temps à autre, l'intrépide Avigdeuse amenait à l'abattoir un mouton de sa clientèle privée, et les deux hommes fascinaient la semme trop craintive, la brutalisaient presque, la décidaient. Après son

départ, j'entendais la voix brève et saccadée d'Avigdeuse discuter le prix du sang, réclamer plus que n'accorde la dichotomie, en raison des risques et de sa haute situation médicale. Quant à Cordre, c'était un déplaisant bouffon. Je n'oublierai jamais sa tête plate gonssée de vice, son corps bedonnant, sa gloutonnerie. Il avait suivi Sorniude depuis les débuts, assisté à l'éclosion de sa vocation : « Nous nous sommes fait la main longtemps, hein, mon vieux, et sur de la viande à bon marché! Tu n'avais pas un si beau local, à l'époque, ni d'aussi bon kummel. » A eux deux, ils épluchaient leurs complices, Bradilin et Tismet, les couvraient de ridicule : « C'est un sot, ce Bradilin, et un scélérat, assirmait Sorniude ... Quant à l'autre, au petit poseur, uniquement préoccupé de sa personne, je le défie bien de me lâcher jamais. J'ai sur lui des dossiers trop compromettants. »

J'assistai à une scène violente que mon maître fit à Tismet au sujet de Mmo de Sigoin, à l'opération de laquelle le second voulait participer : « Mais je vous répète qu'au dernier moment un scrupule l'a prise, qu'elle hésite encore, que je ne puis vous associer à un bénéfice problématique. Et puis je suis las, mon cher, de vos façons impertinentes. Je consens à travailler avec vous; et sans moi, sans la curée des ovaires, il vous serait impossible de porter ces splendides gilets et ces cravates aussi brillantes que votre intelligence l'est peu. Vous ne voyez dans la clientèle que la maîtresse. Vous jouez les don Juan. Vous gâtez le métier, pour soutenir votre réputation de mâle et de joli cœur. Si vous n'êtes pas content, brisons là. Vous me compromettez. » Pendant cette sortie, Tismet de l'Ancre inclinait vers la nappe sa tête blonde, décide à tout subir, car il respirait intérieurement l'émanation des nombreux cadavres qui le liaient à Sorniude; Bradilin épiait en dessous les deux interlocuteurs, et Cordre, renversé en arrière, le ventre proéminent, ricanait.

De fait, Mme de Sigoin ne pouvait se décider. Elle venait

chaque jour, et c'étaient des cris, des larmes, des protestations coupées de longs silences. Sorniude grommelait : « Celle-là me donne plus de mal que dix de ses compagnes. Oh, ces femelles, ces femelles!... » J'étais devenu vicieux peu à peu et je ramassais les miettes de mon maître. Je recueillis bien des confidences sur sa douceur adroite, mêlée de ces irrésistibles brutalités qu'adorent les femmes morticoles. Je m'initiai aux mystères de son action et de sa puissance occulte. Les dames riches raffolent de leurenne médecin. Celui-ci comble les vides de ces existences désœuvrées que le luxe ne remplit pas, les habitue aux dangereux poisons que l'on débarque par tonneaux sur les quais de la ville. Il les imbibe et les amollit avec l'éther, la cocaine et la morphine. Il les balance dans ces hamacs tissés de fils mortels, où s'engourdissent la sagesse et l'honnêteté. La malade se livre sans mésiance, consie son corps et son âme aux mains expertes du docteur. Désormais, celui-ci la tient. Il peut la déshonorer à son gré: Il est inattaquable, couvert par ce secret professionnel qu'il viole à chaque instant, ôte et remet comme une veste. Cloaquol, tenté par l'appât du scandale, avait voulu révéler les drames qui se jouaient dans les mousselines et les cretonnes beiges et fraise écrasée de Sorniude. Or la série, à peine commencée, cessait brusquement. En trois jours, mon maître avait entre les mains, et par l'intermédiaire des femmes, de quoi envoyer Cloaquol à la machine électrique.

Ensin, après bien des alternatives, M<sup>mo</sup> de Sigoin avait pris son parti. Elle se livrait au couteau impeccable de Sorniude. Le lendemain, les trois opérateurs, Bradilin, tout imprégné de chlorosorme, Cordre boussonnant, et mon maître très animé, déjeunaient tranquillement, quand un coup de sonnette violent, impérieux, retentit.

Ce n'était pas une main de semme. On se regarda avec stupeur. Sorniude articula d'une voix blanche: « Ce ne peut être Tismet; il est à une ville d'eaux. » La son-

nette vibrait encore de la secousse. La terreur circula dans la salle à manger, attrista les dressoirs, les cristaux. les verres de Venise. J'allai ouvrir avec précaution, et fus bousculé en une seconde par une sorte de buffle armé d'une énorme canne et soufflant. Je criai : « M. le docteur n'est pas là! » Déjà le colosse avait seconé deux ou trois portes, et finalement trouvé la bonne. Je ne pus lui barrer le passage. Il se précipita. Les trois convives se dressèrent dans des attitudes demi-lâches, demi-défensives. L'intrus s'arrêta net et vociféra: « Ah! ah! Vous avez peur! Misérables! Je suis M. de Sigoin. Ma femme m'a tout raconté. » D'un moulinet de son terrible gourdin, il fit voler trois verres de Venise en mille miettes, renversa deux bouteilles de vin sur les guipures de la nappe et le tapis d'Orient. Un coup de pied fracassa une chaise. » Oui, je sais qu'elle était la..., qu'elle... qu'elle me trompait avec le docteur Tismet de l'Ancre, et vous..., vous l'avez opérée sans besoin. Lequel est Sorniude de vous, hein?... Elle m'a avoué ça ce matin en pleurant... Vous l'avez inutilement charcutée... Sales gredins que vous étes..., bouchers puants..., ordures! » La canne surgissait dans la direction de Cordre pétrifié, ainsi que Sorniude et Bradilin. Elle était tenue et manœuvrée par cet homme robuste, aux joues tremblantes, aux yeux ronds comme des billes, à la bouche décrochée de fureur, au poil hérissé. C'était cela le mari naïf dont il n'y avait rien à craindre. L'algarade ne semblait pas ravir les déjeuneurs, hagards et épouvantés; ils se rapprochaient insensiblement de la porte du salon, protégés par l'intervalle de la table. Je sentais que, si je faisais un mouvement, je m'exposais à avoir les os rompus, et je préférais voir dans cet état ceux de Cordre et de Bradilin. Le buffle n'était pas calmé. Il reprit haleine et son souffle rauque rappelait sa vigueur. Sorninde essava de placer un timide Permettez, monsieur et fut interrompu par un rugissement : « Je ne permets rien, coquin, Est-ce vous, Sorniude? Si vous répondez oui, je vous tue!

Vous faites un joli métier. Mais patience! La justice va s'occuper de vous. Je dépose une plainte et je vous briserai comme ceci. » Une nouvelle volte du redoutable bâton s'abattit sur la table avec un bruit éclatant et le réchaud d'argent fut aplati comme une casquette. Profitant Aliene de ce brouhaha et du désordre, Sorniude, Cordre et / Bradilin s'esquivèrent et fermèrent la porte à clef. Alors de Sigoin poussa des imprécations : « Les lâches, les scélérats, les lâches! » accompagnées de bris de verreries et de vaisselle et d'un moulinet qui, en quelques minutes, fit de la pièce un vaste carnage. Quand ce frénétique eut passé sa colère, éparpillé une boîte de cigares, éventré deux ou trois tableaux représentant des Amours malades, il reprit le chemin de l'antichambre, du pas régulier d'un homme soulagé: « Je vais aux tribunaux. Quant à toi, mon garçon, tu as eu raison de ne pas m'arrêter. Sans ton calme, tu ne serais plus actuellement qu'une bouillie. »

Débarrassé de ce tumultueux personnage, je trouvai Sorniude, Cordre et Bradilin plongés dans l'anéantissement: « Voilà l'esclandre, gémissait mon maître. Il faut sortir de cette impasse. La canaille de Tismet! Je comprends pourquoi il voulait se mêler de l'opération. Il était l'amant de la petite Sigoin. — En justice! répétait Cordre désespéré. — Oui, en justice, poltron! Mais si nous restons là, les bras croisés, nous serons sûrement condamnés. En avant les grands moyens! » Reprenant courage, Sorniude renvoya ses deux compères, trop accablés pour le servir, réfléchit quelques minutes, debout, froissant de sa main fine son menton pointu et sortit, après m'avoir lancé ces mots: « Je ne rentrerai pas de la journée! »

Elle fut longue à passer, cette journée. A toutes les clientes j'étais forcé de répondre : « M. le docteur ne reçoit pas. » D'où étonnements, crispations, réclamations auxquelles j'opposais une moue signifiant: « Qu'y puis-je? » La concierge monta, terrifiée par le vacarme «

transporter girin

la salle à manger dévastée. Je me piquai le doigt en ramassant du verre.

Pendant huit jours ce furent, chez mon maître, des conciliabules répétés avec Bradilin, Cordre et Tismet. De Sigoin avait tenu parole et déposé une plainte aux tribunaux, Crudanet était président de la Courou devait venir l'affaire. l'assistai au défilé d'une foule de personnages louches, porteurs de grosses serviettes et de favoris. Jamais le douillet tapis n'avait été foulé par tant de pieds grossiers. Sorniude était inquiet. Sa situation le préservait et ses dossiers lui étaient une sauvegarde; mais il ne faisait partie d'aucune Académie. Cordre et Bradilin ne cherchaient qu'à le lâcher et souhaitaient sa perte, car sa condamnation devenait sa ruine. Quel fut mon étonnement, un matin, d'introduire Crudanet lui-même! Le délégué chef sanitaire me lanca un de ces regards en dessous qui vous déshabillaient l'âme, et se jeta vite dans le cabinet de mon maître. Je pris mon poste d'observation. Crudanet parlait bas. Je ne percevais que des phrases hachées, de la voix papelarde et bleme : «Affaire grave... Opinion révoltée... Dépopulation... Avocat nécessaire. » Puis, Sorniude cauteleux et précis : N'y aurait-il pas moyen de s'arranger, mon cher maître? Je serais disposé aux plus grands sacrifices. Ici un chiffre, plus chuchoté que parlé, cinquante mille (il sortait évidemment de la bouche de Crudanet) .. Le cliquetis d'une serrure de coffre-fort; mon maître cherchait de l'argent. Un froissement de billets; un C'est bien, comptez sur moi imperceptible, prononcé comme par une mouche, et je courus ouvrir la porte au grand, à l'intègre président morticole.

J'étais rassuré sur le sort de Sorninde. Il venait d'acheter Crudanet. Il n'en souffla pas mot à Bradilin ni à Cordre, mais il leur déclara qu'après avoir pensé à divers avocats, son choix s'était définitivement fixé sur le fameux Méderbe, le plus cher de tous. « J'enrage, s'écriait-il, de faire ces sacrifices à l'envie de mes collègnes. Car enfin là est le péril. L'argent! Il n'y a que lui qu'on jalouse. Je ne suis pas un chirurgien savant, moi, un Malasvon, ni un Tartègre. Mais je gagne de l'argent. Si j'étais un pauvre hère, comme jadis, on eût forcé Sigoin à retirer sa plainte. Je me fiche des honneurs. Je n'aime que deux choses, la femme et l'or; je n'en hais qu'une, l'enfant, et c'est une haine professionnelle, puisque je suis le Fléau des Gosses.

Je reçus une citation à comparaitre sur papier rouge à tête de mort. Mon maître me donna le conseil de répondre évasivement à toutes les questions qui me seraient posées. Lui-même eut, la veille de l'audience, une longue et importante consultation avec ses complices et l'avocat Méderbe. Celui-ci était un personnage bizarre, grand, mince, au corps assez élégant, surmonté d'une tête de poisson mort, avec des yeux verts impénétrables, des cheveux collés et plats, et, dans tout son individu, quelque chose de glacé, de rigide. Sa voix était précise et monotone, mais elle suivait les méandres de l'affaire la plus embrouillée, grâce à une lucidité d'esprit merveilleuse. Il flairait le péril principal. c'est-à-dire la propagation de l'aventure dans les ménages et les aveux successifs des femmes : « Nos Morticoles sont si impressionnables! insistait-il, sans que bougeat un seul muscle de son morose visage. Je redoute toujours l'imitation. » Ce Méderbe avait été médecin raté, membre influent du Parlement et du gouvernement, puis il avait choisi la profession d'avocat, comme plus propre à satisfaire ses besoins d'argent et ceux de sa femme, créature anguleuse à cheveux jaunes, aussi méchante que son mari, dont les perfidies et les excentricités étaient célèbres par la ville. Il plaidait surtout les affaires financières, pour leur gros profit et les secrets qu'elles lui livraient, et on les lui confiait en prévision de ses relations demi-politiques, demi-judiciaires, qui lui assuraient toujours gain de cause. Il réclamait des honoraires fabuleux. Ce qu'on lui payait, c'était l'acquittement sûr. Cet homme disposait donc d'un énorme pouvoir. Appuyé sur le Code compliqué

Bur Jene

et labyrinthique des Morticoles, en connaissant toutes les ruses, il donnait l'impression d'un bandit armé pour la vie sociale, certain de l'impunité, puisqu'il buvait à l'auge du châtiment et de la récompense. J'admirais cet animal de proie, tandis qu'il exposait ses moyens de plaidoirie. En terminant, il demanda cent mille francs, son chissre habituel, pour faire acquitter Sorniude.

Quand j'entrai dans la salle d'audience, je crus qu'il s'agissait encore d'un Lèchement de pieds. Les juges étaient au nombre de trois, en robe et toque rouge, assis derrière une longue table surexhaussée. Au-dessous d'eux, siégeaient d'autres pantins en robe et toque noire. Crudanet présidait, flanque de deux trognes sinistres. Derrière moi s'étageait une série de bancs, pour les témoins, la presse, le public. Devant étaient les accusés, Sorniude, Bradilin et Cordre, et les plaignants, M. et Mme de Sigoin. A droite du tribunal, Méderbe; à gauche, Foutange et Boustibras. Je retrouvais l'éternelle disposition des locaux morticoles. qui convient aux Académies, Facultés, Parlements comme à la Justice, et surtout au Mensonge. Ces juges n'ont-ils pas les mêmes passions que les autres, les mêmes vices les mêmes crimes, les mêmes pieds de derrière repliés sous la table, tandis que les pieds de devant gesticulent? Le mensonge est partout. Il est le repas invisible que l'on mange à ces tables vertes ou vernies, où s'assevent des hommes rouges ou noirs. Elle symbolise, cette table, toute l'organisation sociale, sa tyrannie, son imbécillité. Audessus de la tête de Crudanet, j'aperçus un crucifix; un crucifix, chez ce peuple athée par principe! Comment est-il resté là, vide d'un Dieu qui ne supporterait pas semblable comédie? Sans doute pour exprimer que, de toutes ces assemblées, celle où l'on rend la justice est encore la plus mensongère.

En me retournant vers l'auditoire, je distinguai la bonne figure de Trub, illuminée par une étincelante cravate jaune. L'interrogatoire commençait. De Sigoin se leva : il fut violent, éloquent et raconta « comment sa femme, corrompue par de mauvais contacts, avait demandé à Sorniude de l'opérer de ses ovaires; comment elle avait suivi les conseils de ce dernier et simulé une maladie à l'aide de drogues; comment, prise de remords, elle avait tout avoué à son mari, et comment lui, de Sigoin, était bien persuadé que Sorniude n'en était pas à son coup d'essai, » Il se rassit sur cette insinuation. Crudanet l'avait interrogé brutalement, en s'efforçant de brouiller son discours. Le délégué chef tenait sa parole. Quant à Mme de Sigoin, pâlie, les yeux rapctissés et les joues bouffies par les larmes, elle eut une attitude lamentable, et ne put que sangloter debout, longue silhouette courbe, s'appuyant à la barre d'une main gantée de noir. Crudanet fut paternel, indulgent, ce qui lui permit de glisser sur les points délicats, afin de ne pas fatiguer une malheureuse femme, dejà si cruellement éprouvée: « Je regrette, messieurs, ajouta le Tartuse s'adressant à l'assistance, je regrette souvent que les maris ne pratiquent point le secret professionnel. Nous n'en serions point réduits à écouter de pareils aveux. » Mme de Sigoin s'affaissa sur son banc, et longtemps encore on entendit les pénibles hoquets qui avaient secoué toutes ses réponses. Elle n'avait eu qu'une préoccupation : ne pas compromettre Tismet.

C'était le tour de Sorniude et de ses complices. Au ton aimable et patelin de Crudanet, on eût cru que ceux-ciétaient les accusateurs. Les acolytes du président somnolaient près de leurs toques, la joue appuyée sur la main qui émergeait de la large manche rabattue. Au début, Sorniude tremblait : graduellement il se rassura, attesta sa droiture, sa bonne foi, sa science, l'opération nécessaire, et narra la scène de Sigoin. L'interrogatoire de Sorniude achevé, Bradilin et Cordre répondirent sans trop de contradictions. Quand arriva mon témoignage, je fus ambigu et je jouai la bête au naturel. Crudanet, se méfiant

de ma maladresse, rappela, dès le début, que j'étais un étranger. Ensuite cinq dames citées et trois collègues certifièrent la parfaite honorabilité de Sorniude. Quibot était venu secourir lui-même le fendeur des ovaires de sa femme et il obtint un grand succès quand il déclara que, aucien ami des Sigoin, il les abandonnait publiquement, tenant à houneur d'affirmer que le docteur Sorniude avait sauvé la vie de M<sup>me</sup> Quibot. Celle-ci était présente : une tête fanée, livide, tissée de rides, éclairée par deux regards de vice qui luisaient, fleurs vénéneuses, au-dessus de la bouche molle et rouge.

Surgirent les deux avocats du ménage Sigoin: Foutange pour le mari et Boustibras pour la femme. Le premier avait la même attitude satisfaite qu'à la séance de Rosalie, son nez de perroquet retombant avec orgueil bien au milieu de ses favoris blonds. Toutefois, il avait dù remplacer par une toge son claquant manteau de caoutchouc. Le second, petit, nerveux, trépidant, boursouffé par sa robe, semblait un visage de diable issu d'un ballon noir. Ces deux éternels adversaires se trouvaient combattre côte à côte et défendre une cause parallèle.

M<sup>m\*</sup> de Sigoin, repliée comme une liane brisée, échappait ainsi aux outrages qui voltigeaient dans l'air épais de l'audience. Foutange soutenait cette thèse qu'elle avait été hynoptisée par Sorniude, car tout son passé, toutes les traditions de sa famille témoignaient en sa faveur. A chaque geste de Foutange, ample, arrondi, décisif, l'air s'engouffrait dans ses vastes manches, et il naviguait à pleines voiles sur l'océan de l'éloquence. Il traça un tableau touchant de ce ménage si uni, où Sorniude était venu, grâce à la suggestion, porter le déshonneur. Jusque-là tout allait bien, quand Boustibras saccagea l'édifice de phrases péniblement construit par son rival. Il tenait à affirmer, le nasillard Boustibras, l'excellence de sa théorie hypernerveuse. Foutange, piqué au jeu, répliqua; l'audience dégénéra en un débat de clinique, chacun des deux

professeurs apportant des preuves, citant des auteurs. oubliant totalement l'affaire. Par intervalles éclatait, comme un coup de trompette, la phrase préférée de Boustibras: Mais c'est moi qui fiens te fu le dire, suivie d'une tirade grandiloquente et fade de Foutange. Nous serions encore au tribunal, si Crudanet n'avait interrompu net les trop diserts orateurs.

Je guettais Méderbe. Quand il se dressa, comme un couteau, déployant sa taille droite et ferme que surmontait sa tête de brochet aux yeux gelés, un frisson de curiosité parcourut l'auditoire; le tribunal et les gressiers devinrent des statues d'attentive bienveillance et, le robinet de la Yww bouche mince étant ouvert, les paroles commencerent de couler. C'était un filet d'une grosseur uniforme, sans plissements, ni jaillissements, ni écarts, tiède et mou d'abord, mais fort et pénétrant par sa continuité. Méderbe exposa le cas de Sorniude qui devint peu à peu un bienfaiteur de l'humanité, un de ces admirables flambeaux auxquels s'acharne le souffle empesté de la calomnie et se brûlent les papillons de la haine, et qui éclaire les parois de la grotte scientifique. L'orateur se promenait d'un pas méthodique et sûr dans le jardin de ses métaphores, détachant les épithètes d'un coup de sécateur et chassant du dans l'action pied tout gravier importun. A mesure qu'il parlait, de son ton froid, méprisant, cynique, se développaient, poussaient hors de lui la haute idée qu'il avait de lui-même, l'importance de ses relations, sa connaissance dure et marbrée du Code, et aussi se constituait une atmosphère de confiance, dans laquelle Sorniude semblait préservé, sauvegardé, aimé des dieux et des juges. Je n'ai jamais vu mentir comme Méderbe, superbement, essrontément, de poitrine et de dos. En cet homme admirable, les rapports du vrai et du faux paraissaient renversés. Il vantait le noble désintéressement de son client, sa bonté toujours prête, son audace opératoire qui lui valait tant d'ennemis. Cependant les juges dodelinaient de la tête en cadence;

Foutange et Boustibras buvaient les paroles de leur adversaire. Le filet d'eau coulait, coulait toujours, rongeant peu à peu la pierre du crime et de l'accusation, interrompu par de petits gestes étroits et rares qui découpaient dans l'espace des figures géométriques.

Quand Méderbe arriva au ménage de Sigoin, sa voix devint plus basse, voilée de tristesse. Il est de ces hontes qu'il est pénible d'étaler, auxquelles on voudrait ne pas croire: mais l'évidence est là, et il faut quelquefois sacrifier l'honneur d'une femme pour sauver celui d'un homme. Suivit le portrait de Mme de Sigoin, perverse, débauchée et malsaine, quittant et reprenant ses amants, puis éperdue, découverte, cherchant à entraîner dans sa chute son bon, son innocent docteur. J'observais la malheureuse victime. Elle s'était remise à sangloter, en proie à ces alternatives cruelles. Chaque phrase de son bourreau la courbait davantage. Bientôt Méderbe plaidait pour elle les circonstances atténuantes : « Si criminelle que soit cette femme, je n'oublierai pas, messieurs, qu'elle est une victime de l'hérédité. Les magnifiques travaux du grand juge qui préside ces débats - ici sourire flatté de Crudanet - nous ont appris que la prostitution se transmet dans la classe des malades riches comme dans celle des malades pauvres. Or, Mme de Sigoin mère était une dévergondée fameuse, si j'en crois les récits des vieillards. Son père était un fou qui passait deux mois par an dans la maison de santé du docteur Ligottin. » Quant à de Sigoin, Méderbe le traîna dans la boue. Il le montra exploitant la mauvaise conduite de sa femme et en tirant ses moyens d'existence, alcoolique, violent jusqu'à la furie, menaçant de sa canne Sorniude, ses dévoués auxiliaires et un innocent domestique étranger, démantibulant la pauvre vaisselle, l'humble salle à manger du savant. Bref, de plaignant, Sigoin devenait accusé; il paraissait à tous infâme. Il crispait les poings, l'infortuné; des larmes de rage honteuse lui glissaient sur les joues;

laginge

sa face était rouge comme une pivoine, et j'avais peur qu'il n'éclatât. A deux ou trois reprises il voulut protester, mais Crudanet le fit taire sévèrement. Chaque fois que Méderbe interpellait un nouveau personnage, il dirigeait vers lui un œil sur lequel la paupière se soulevait à demi. ou bien le désignait d'un de ses doigts blêmes. Je me rappelais, tandis qu'il développait ses ressources et ses roueries, les récits qu'on m'avait faits sur son compte, ses concussions comme parlementaire, sa bassesse comme, homme privé, ses relations avec des coquins célèbres; et cet avocat, pour de l'argent, pour beaucoup d'argent, déshonorait tant qu'il voulait, drapé dans sa robe, protégé par les gros livres morticoles, la police, le gouvernement, par la lâcheté universelle. Il pouvait suer l'infamie, saliver la haine et pisser la couardise, on laisserait son éloquence nager sur ces affreux liquides, sa réputation grandirait. Tels sont les produits d'une haute, d'une sublime civilisation !

Méderbe se rassit, salué par un long murmure approbateur, et chacun convenait que c'était là une de ses plus belles plaidoiries. On la rapprochaît d'une autre, de sens contraire, qu'il avait prononcée la semaine précédente, et l'on s'accordait à reconnaître en lui un homme très fort, très impeccable, très sage, très éloquent, une des futures statues morticoles. Cependant le tribunal délibérait. La délibération ne fut pas longue. Crudanet ouvrit un bouquin, le referma, consulta à droite et à gauche chacune des trognes à favoris qui s'inclinèrent affirmativement; alors il se leva, la tête un peu penchée, il déclara Sorniude acquitté, renvoyé des fins de la plainte et les de Sigoin condamnés aux dépens, avec des considérants qui les salissaient...

Le soir, c'était fête chez Sorniude. On remarquait une nuée de petites dames fringantes, les fondatrices du diner des Sans-Ovaires, Bradilin, Cordre et Méderbe. On but à la santé de celui-ci et il fut le héros de la soirée. On plai-

santa l'absence et la peur de Tismet. On me félicita de monahurissement. Au milieu du repas, un reporter du Tibia brisé vint, au nom de Cloaquol, interroger l'illustre acquitté. Tout le monde parti, Méderbe resta seul avec son client et une jolie fille décolletée et caressante que celui-ci gardait amoureusement sur ses genoux. Le luxueux salon, éclairé par cinquante bougies, brillait comme une escarboucle, et les claires étoffes, les fouillis de dentelles, les tableaux demi-licencieux resplendissaient, animés par des réflecteurs. Méderbe avait beaucoup trinqué, mais la boisson ne faisait que le glacer davantage. Il se planta devant mon maître et lui dit : « Avouez que vous n'avez pas payé trop cher le plaisir de respirer cette fleur parfumée. » Il montrait la jeune femme et les roses épaules frémissantes, sur lesquelles s'appuvait le menton pointu du voluptueux Sorniude : « Pensez qu'en ce moment, vous pourriez occuper une cellule de l'hôpital-prison. Rien ne gênera désormais vos aspirations. Les soupcons dissipés ne reviennent plus. Vous avez une légende d'incorruptible. C'est à cela que servent les tribunaux. »

Ma conscience avait des retours brusques. La nausée me prit soudain. Puis Sorniude me faisait peur. On racontait que certains de ses domestiques, mêlés à trop d'aventures, avaient disparu mystérieusement. Je redoutais ce sort, et, bien que mon maître fût charmant pour moi depuis son acquittement et me comblat de gratifications, je résolus de l'abandonner.

## CHAPITRE III

Je revis Trub. Il me confia qu'il allait décidément quitter le service de Dabaisse et devenir valet de chambre d'Avigdeuse. Notre espoir à tous deux était de gagner assez d'argent pour fréter une galère et nous enfuir. Trub me dit: « Ton ancienne passion, qui t'apportait salle Vélàqui ton ragoût et des gâteaux, la petite Marie, est aujourd'hui cuisinière chez le spécialiste Purin-Calcaret, et celui-ci cherche un valet de chambre. Présente-toi. »

Tout se passa fort bien. Je retrouvai ma bonne amie, qui se montra un peu froide, mais très complaisante. Son maître était garçon. En outre, il avait une forte corpulence, l'air réjoui et habitait une avenue aérée qui conduisait au port. Il m'accepta d'emblée. Je quittai Sorniude à l'improviste, et m'installai aussitôt chez mon nouveau patron.

Purin-Calcaret, grisonnant, bedonnant, figure ouverteagrémentée d'un court collier de barbe, mangeait de bon appétit, buvait comme un trou et trempait les doigts dans son nez avec acharnement. Son deuxième défaut était l'ingratitude. Je ne vois pas trop comment il différait par là de la plupart de ses concitoyens, lesquels oublient de suite les services rendus. Toujours est-il qu'on l'appelait couramment l'Ingrat. Il était spécialiste pour les maladies du cuir chevelu et du nombril, et son cabinet de travail, une pièce sobre, sévère, large, carrée, où il ne tolérait pas un grain de poussière, était garni de bocaux dégoûtants. Dans

un liquide rouge pourrissaient des tignasses et des morceaux de chair. Mon maître renouvelait lui-même tous les huit jours cette eau sanglante. Tout dans sa vie était méthodique et prèvu. La petite Marie passait chaque soir dans sa chambre. Sur sa table, une trentaine de loupes de taille différente étaient rangées par familles. Un creux en demi-cercle recevait la convexité de son abdomen. A côté de lui, se dressait un guéridon, couvert d'instruments bizarres. Il recevait beaucoup de malades, qui tenaient leurs mains sur leurs ventres, et marchaient pliés en deux,

ou avaient la tête enveloppée de linges.

Dès le lendemain de mon entrée en fonction, je vis arriver l'infortuné Burnone, qui semblait la caricature de Purin-Calcaret. Il me reconnut, me salua avec effusion, me supplia de le faire recevoir vite, vite par le docteur. Le traitement de Wabanheim n'avait fait qu'aggraver son mal. La Banarritine lui enflammait la peau du crâne. Soulevant sa calotte de soie noire, il me montra un mélange de pommade, de perruque et d'huile rance qui me donna la nausée: « On m'a affirmé, ajouta l'hypocondriaque, on m'a promis que Purin-Calcaret me guérirait. C'est le seul, n'est-ce pas, le seul qui connaisse parfaitement ces dermatoses-là? J'ai pleine confiance en son diagnostic. Mais le temps passe. Ah, mon ami, que je n'attende pas! » Quand il sortit du cabinet, il examinait une longue et méticuleuse ordonnance dont la lecture le remplissait de joie: « Voilà un homme, ce Purin! Du premier coup, il a vu juste. Je reviendrai demain. »

L'Ingrat n'était lié qu'avec des spécialistes. Tous avaient un air de famille, une certaine bonhomie sinistre, car ils tuaient avec lenteur et une sérénité théorique. Je fis la connaissance d'un célèbre dentiste qui ne soigne que les grosses molaires, les étudie chez tous les animaux, et a eu, à cette occasion, trois doigts emportés par un tigre. Cette passion l'a conduit aux plus grands honneurs, car les personnages importants souffrent de fluxions fréquentes

causées par la température. Cet habile praticien eût pu atteindre plus haut encore, sans son détestable caractère et la jouissance infinie qu'il éprouve à torturer ses clients. Il leur enfonce de fines aiguilles rougies, par la mâchoire, jusqu'au crane. Parfois, il en oublie une, et la retire un an après, tout encroûtée de carie. Parfois aussi, il se trompe, arrache sans nécessité douze dents saines, des fragments de gencives et laisse le mauvais chicot. Ces brutalités et ces méprises occasionnent des batailles fréquentes entre Poulquier, c'est le nom du redoutable personnage, et ses malades, batailles dont il sort avec des bosses et l'œil noirci. Mais ce sont pour lui des blessures glorieuses, des chevrons. Et je n'ai jamais vu râtelier plus affreux que le sien, plus comparable à un arc-en-ciel où chaque nuance est déterminée par un degré plus avancé de pourriture. On cite le cas de molairiens devenus enragés après trois séances chez cet énergumène, et mordant les passants dans la rue. A part cela, c'est un bon garçon et j'aimais qu'il dinat chez Purin pour la finesse de ses saillies.

Autre familier de la maison : le directeur des Muséums morticoles, un nain roux surnommé Qui-Qui. Un jour, il mena mon maître visiter son établissement, et je les accompagnai. La triste promenade! Dans un grand cirque glacial, proche de la banlieue, se dressait une suite de bătiments. L'un abritait les singes, grelottants, toussants et maussades. Bradilin venait là s'approvisionner de victimes. Plusieurs, les pattes coupées, se balançaient automatiquement, lamentablement, à l'aide de leurs moignons. Dans un coin, une guenon affamée montrait ses gencives suppliantes. Je remarquai aussi des serpents, engourdis sur leurs excréments, préservés du froid et de la pluie par des couvertures élimées, des hyènes phtisiques, des léopards scrofuleux, des lions plaintifs auxquels Poulquier avait arraché les molaires et les griffes, un éléphant sans trompe ni oreilles, une girafe paralysée, des oiseaux à l'état de squelettes. Qui-Qui nous expliquait ces merveilles,

-18-jy

insistant sur les étiquettes qui décoraient les cages des animaux. Dans un bassin d'eau saumâtre, des crocodiles flottaient, le ventre en l'air. C'était aussi le sort des poissons, gélatineux habitants d'un aquarium où les cailloux eux-mêmes semblaient malsains. On nous montra une chèvre récemment arrivée de l'étranger. Ses beaux yeux graves reconnurent un ami au milieu de tant d'adversaires, et elle vint frotter doucement son petit museau rugueux contre ma main. En quittant ce charnier lugubre, nous passâmes par une serre de plantes lourdes de parfums, agonisant dans des attitudes voluptueuses. La seur sait mourir avec beauté.

Purin-Calcaret recevait souvent Pridonge, le médecin des maladies honteuses, bayard, grand, au visage glabre et sévère qui s'illumine dans la conversation. Après son départ, mon maître ordonnait à Marie de rincer soigneusement l'argenterie et les verres. Du reste ils étaient camarades et pleins de sympathie l'un pour l'autre : « J'ai pour vous, mon cher Purin, s'écriait Pridonge, un splendide nombril tertiaire. Je parie qu'il manque à votre collection. » Les yeux des deux compères s'allumaient, comme s'ils contemplaient déjà ce bijou. Un autre docteur s'occupait exclusivement des maladies de l'omoplate gauche. Il n'avait guère qu'un client par mois, mais il ne le laissait pas s'égarer. Un autre s'était dévoué aux ongles. Il en possédait une collection de cinquante-cinq mille, de toutes formes, de toutes provenances, de toutes lésions, de toutes couleurs, et ses regards ne quittaient pas les mains de ses interlocuteurs. Je contemplai celui qui consacre sa vie aux affections des cils, petit vieillard qui n'en a plus, à force d'avoir examiné ceux des autres. Enfin le spécialiste du gros orteil jouissait d'une autorité particulière, car il préparait aux Lèchements. Quand ces messieurs se réunissaient, c'était une vraie Babel anatomique. Ils méprisaient violemment les faiseurs d'hypothèses, les Cortirac et les Tartègre, et j'entends la voix de Purin-Calcaret, frappant la table de sa paume robuste: « Le fait, messieurs, le petit fait bien observé vaut plus que cent théories. Quand j'ai classé un nombril, un vrai nombril, un nombril spécial, cela ne m'échappera pas, cela restera dans la science, décrit minutieusement, une fois pour toutes. Il n'y a pas à raconter d'histoires. » Tous approuvaient, s'enorgueillissaient d'avoir chacun, dans leur musée, de belles molaires, de beaux orteils, de beaux cils, de beaux ongles et de belles omoplates.

Je me trouvais d'autant mieux chez l'Ingrat que j'étais rentré dans les bonnes grâces de la petite Marie. Malheureusement, notre maître fut nommé médecin en chef d'une ville d'eaux importante. Je ne pouvais le suivre, car l'État fournissait son personnel. Il quitta définitivement la cité, n'emportant que ses meubles et sa collection. Mais, avant de partir, il eut la bonté de me recommander à son ami Pridonge. Le même jour Trub entrait chez Avigdeuse.

Pridonge me prit par surcroît, car il avait déjà un nombreux domestique. A la table de l'office, nous étions cinq hommes et deux femmes. Mon maître habitait un superbe hôtel au centre de la ville. Sur la porte était sculpté un docteur emblématique, retirant une slèche du pied de Cupidon. On lisait au-dessous, en caractères flamboyants, cette devise: « Il panse les blessures de l'Amour. » Le premier étage comprenait le cabinet de consultations et les salons d'attente, décorés de tentures noires et argent. Le second était destiné aux appartements particuliers et aux bibliothèques. Partout de hideuses planches coloriées; deci, delà, une petite image allégorique, représentant un médecin en robe rouge, un doigt sur sa bouche, d'où part l'inscription: Silence et Mystère; car on insistait, dans les cours de la Faculté, sur ce fait que le secret professionnel est la garantie du pouvoir doctoral.

L'arrivée des malades dans ce royaume était muette, silencieuse et honteuse. Les semmes, dissimulées sous d'épaisses voilettes, attendaient dans des pièces séparées.

Les hommes se tournaient le dos et feuilletaient très attentivement des journaux et des revues qui, la plupart, avaient trait à leur mal. Pridonge raccompagnait ses clients avec de gros rires et des éclats de voix : « Au revoir, vieux sale! — Vieux paillard! — Ah, le satané rigolo! » La syphilis, sous toutes ses formes, lui procurait une allégresse toujours fraiche, toujours nouvelle.

Quelque temps après mon entrée dans la maison, il y eut un important diver auquel furent conviés les plus fameux Morticoles, entre autres Vomédon, l'éternel parasite, Crudanet, Cloaquol, Gigade, Cortirac, Fête, Canille, Poulquier, l'auteur dramatique Loupugan, plusieurs élèves, plusieurs riches dont Burnone, beaucoup de dames et de demoiselles en grande toilette. La table était odorante de fleurs, lucide de cristaux, brillamment servie dans l'immense salle à manger. Tout autour, souriaient les portraits des ancêtres de Pridonge, médecins de père en fils et dévoués à la même spécialité. Mon maître portait toutes ses décorations; sa robuste poitrine resplendissait de pierreries et de rubans de couleur. Nous autres, les domestiques, en livrée marron et culottes courtes, nous activions autour des quarante convives. Le repas fut luxueux et cordial. Pridonge était en verve. Son creux intarissable guidait, dominait la conversation. On causa d'abord de Banarrita, lequel venait d'empoisonner, par erreur, toute une famille: « La mort de Wabanheim lui a fait perdre la tête, » dit gravement Cortirac, le vainqueur, qui rayonnait derrière ses lunettes d'or et savourait, avec le délicieux potage et les hors-d'œuvre bien assortis, le bonheur de son titre neuf. « Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive, s'écria Fête! Banarrita a déjà causé la mort d'une cinquantaine d'individus, et il passe pour le premier pharmacien morticole. Cela ne se produirait pas, si l'on se soignait par mon système.

- Mais c'est l'eau pure, votre système, » riposta Pridonge, et il continua sans transition, se frappant le thorax

Helipery

d'un geste jovial, et faisant sauter ses décorations scintillantes: « Croyez-vous que je porteraistoute cette ferblanterie, si je donnais à mes malades - et son regard parcourut l'assistance, - des boulettes microscopiques comme les vôtres? Ils ne guériraient jamais. Ils tomberaient vite en pourriture. Je suis le gardien de la Débauche. N'est-ce pas, Burnone? quelques paroles incompréhensibles. Je remarquai qu'il n'avait plus sa calotte noire et que sa perruque avait disparu. « Regardez notre ami Burnone, poursuivit l'amphitryon plein de bonne humeur. Il avait consulté Tartègre, Wabanheim, que sais-je, des spécialistes comme Purin-Calcaret, et tous n'y avaient vu que du feu. Ce qu'il avait, vous le devinez bien, messieurs, mesdames et mesdemoiselles! Notre Burnone était poivré! » La table se hérissa » de rires aigus ou graves, et toutes les dames, un peu rouges, se renversaient en arrière, agitaient leurs éventails, et tous les yeux larmoyants de joie se tournaient vers cet hilarant Burnone, qui se mit lui-même à l'unisson. Les domestiques riaient, à l'idée de ce mal si comique, et les portraits des ancêtres, le vin dans les carafes, les cristaux, l'argenterie semblaient s'amuser prodigieusement : « Certes, gloussait mon maître, que le détail délectait, vous étiez dans un triste état, maître Burnone, quand vous êtes venu me trouver : une bouillie. Vous voilà frais et gaillard. Mais, prenez garde, polisson; je ne réponds pas de l'avenir! » Pridonge saisit un compotier : « De toutes les spécialités, la mienne est la meilleure. Devinez qui me procure ces fruits magnifiques? Le trop généreux Loupugan, l'illustre Loupugan, ici présent. » L'interpellé fit la grimace : « Rassurez-vous, grand homme, je ne dévoilerai rien. D'ailleurs, c'est le passé. Aujourd'hui, mesdames et admiratrices, Loupugan se porte comme un médecin. On n'a rien à craindre avec lui. » Le dramaturge morticole, qui passait pour spirituel et forgeron de réparties acides, avait baissé le nez dans son assiette et pris une attitude bouy-17

gonne. Afin de le sortir d'embarras, mon maître se lança dans une tirade : « Tout ce qu'il y a ici me vient de largesses de mes malades. Quand je leur ai rendu cette forme de santé sans laquelle le bonheur est impossible, ils se ruineraient pour moi. Ah! la reconnaissance n'est pas un vain mot! Toute la journée arrivent des caisses de fleurs, de légumes, de tableaux, d'objets d'art, de livres rares. Et l'étranger donc! Je suis l'homme qui a le plus de cartes d'Altesses régnantes. Vous les trouverez à l'antichambre, pêle-mêle dans une grande coupe d'or. Ne suis-je pas un souverain, le plus puissant de tous, l'Empereur de l'Amour? Sans moi, le petit dieu suspect lance des flèches empoisonnées. Mais je surviens, j'examine le carquois et je dis : Vous pouvez combattre. »

Risjor

A ce moment parut un gigantesque poisson, couvert d'une gelée qui dessinait cette apostrophe symbolique: Honneur ET GRATITUBE. « C'est, murmura mystérieusement mon maître, un cadeau du prince de Hennin, que j'ai dernièrement tiré d'affaire. - Puis, très haut : - Retenez ceci, messieurs, et soyez chastes : depuis vingt ans que j'exerce, j'ai vingt-cinq mille observations de clientes riches. Étonnez-vous, après cela, des vilains enfants qui sont dans les familles. » Il y eut des exclamations ironiques : « C'est ignoble! Tu ne vas pas nous faire un cours, hurla Cloaquol de l'autre bout de la table. Tais-toi ou je prends des notes. - Instruis-toi, journaliste, insista l'orateur très animé par son succès et la boisson et perdant la tête. Voici un problème moral délicat : un jeune homme, le fils d'un financier, je peux dire son nom, nous sommes entre nous, le jeune Lebide, a demandé la main d'une jeune fille que vous connaissez tous, Mue Grominge. Or le garçon est de mes clients, et les parents de la fiancée, des amis à moi, m'ont annoncé le mariage. Que dois-je faire? Les avertir ou les abandonner à leur malheureux sort? Cela me tourmente. J'en rêve. Crudanet, sortez votre avis. Tirez-moi du doute. Je suis pris entre le secret professionnel et le de-

voir. Faut-il que j'aille trouver les parents de Mile Grominge et que je leur dise : Flanquez Lebide à la porte. Votre fille accoucherait d'un veau à deux têtes ou d'un os carié? Ou faut-il me taire? - Mais, riposta Cloaquol, tandis que Crudanet esquissait hypocritement un geste évasif, il me semble que tu as déjà trop parlé. Nous sommes ici quarante ou cinquante, et tu résous le problème en le posant. - Bah, ne fais donc pas la bête avec papa Pridonge, Cloaquol. Je suis fixé sur ton compte, mon bonhomme. Ah, ah, monsieur est dégoûté! Hi, hi, monsieur n'aime que les sujets chastes! Je t'ai vu moins sier, noble directeur, il y a deux ans. Tu passais tes fredaines en sourdine, mon vieux, et elles ne te réussissaient guère. » Cloa-dictel quol était vert de rage. J'étais près de lui. Je l'entendis grincer: « Tu me la payeras cher. » Il jeta: « Quel goujat in file que ce Pridonge! » Celui-ci avait sa crise, nul n'aurait pu l'arrêter: « D'ailleurs, vous tous, mes convives du sexe male, pourquoi jouer à l'innocence? Ignorez-vous de quoi il retourne? Je vous ai tenus dans mon cabinet, bien humbles, bien inquiets, bien obéissants. Ah, si je vidais mon sac d'histoires! Si je le vidais pourtant! J'aime la gaieté, moi, je l'adore. » Il secoua sa fourchette et son couteau au-dessus d'un paon dressé dans son plumage au milieu d'une citadelle de foie gras : « Envoi du duc de Séneste! Saluez! »

Après cette sortie, il y eut une gêne atroce. Les femmes et les jeunes filles étaient manifestement très mal à leur aise. Un fleuve de boue avait traversé la salle, éclaboussant les claires toilettes, la nappe irréprochable, et jaillissait jusque sur les visages. Un lourd silence s'abattit, où chacun ruminait sa colère et sa honte, et Pridonge, qui ricanait encore, mais sans parler, et nous faisait signe de hâter le service, m'apparut tout à coup comme le portefouet de cette société méprisable : « C'est toujours la même scie, me glissa dans l'oreille un des larbins ; il n'invite que pour insulter. Mais il est si amusant! » La voix

de notre maître reprit, mordante et dure: « Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été trop loin? Est-ce de ma faute si je suis bien portant et joyeux? Je le répète sans cesse aux idiots Trui viennent me consulter avec des mines déconfites et pudiques: Voulez-vous lever le masque? Vous n'étes pas le premier que j'examine. Et quand ils me brodent des mensonges, il faut voir comme je rétablis l'axe et vite : Qu'est-ce que vous me chantez? Ca vous est venu en montant en bateau, n'est-ce pas, ou en tombant à califourchon, ou un jour de pluie, ou en vous mouchant, ou avec une pipe? Oh, la pipe, en voilà un ustensile qui sert d'excuse!... aux sénateurs surtout. J'en demande pardon à Vomédon, mais ses vénérables collègues sont d'une obscénité qui n'a d'égale que leur hypocrisie. S'ils président des Ligues de pudeur, ils sont le fléau des petites filles et le désespoir de mon existence. Outre qu'ils ne me pavent pas, les vieux drôles: Entre gens de notre condition, mon cher docteur ... L'ai-je assez entendue, cette phrase-la! Chaque fois, elle me coûtait cinq louis... Mais moi - et l'index de Pridonge rava l'espace - on ne me trompe pas. On ne peut pas me tromper. »

Le dîner s'acheva dans une contrainte morne et glacée. On nous refusait tous les plats, les gosiers s'étant resserrés. J'éprouvais l'angoisse de cette atmosphère maladive. J'avais envie de me cacher. Je regardais machinalement les portraits des ancêtres. Ils avaient tous la figure cynique, la bouche écarquillée, et des yeux brillants de malice. Pridonge dévisageait ses hôtes en gardant un air épanoui.

On passa dans les salons pour le bal. Les invités affluèrent et les deux étages furent remplis d'une foule bruyante et bigarrée. On attendait des chanteurs, aussi célèbres que gratuits, car cette race sonore est très éprouvée. Cloaquol partit de bonne heure. A chaque instant, de superbes voltures s'arrétaient devant l'hôtel et déposaient une famille de malades. Les pères amenaient là leurs femmes et leurs filles par crainte des indiscrétions de Pridonge, lequel

exercait dans la ville une dictature occulte. On connaissait son terrible bayardage et on espérait l'enrayer par des pré-Vallet venances et des visites. Peine perdue, d'ailleurs. L'obséquiosité ne faisait qu'exalter son orgueil. J'observai le trouble et l'ennui des riches qui se retrouvaient dans ces salons. Dans la façon gauche dont ils se saluaient ou s'abordaient, je lisais ce pacte tacite: Si j'y suis, rous y êtes aussi. Nous y sommes. Le maître de la maison, très bas, dans le hall noir et argent. On dansait en haut, dans les bibliothèques. Je vis là de belles jeunes filles tourbillonner naïvement au-dessous d'images obscènes, et, quand elles se reposaient, se promenant au bras de leurs cavaliers, elles passaient et repassaient devant des rangées de volumes aux titres infamants et colossaux : LE BUBON ; - DU CHANCRE; - LA V.... SECONDAIRE. Que devenaient ici le respect, la pudeur? Tout était souillé, sali, malsain. Les propos de mon maître, qu'il roulait bruyamment de groupe en groupe, n'étaient qu'un amas d'ordures, de révélations scandaleuses. La fange de son gros rire ruisselait. A chaque arrivant, il exposait le cas du jeune Lebide et de Mue Grominge et je plaignais les infortunés dont il détruisait à jamais le bonheur. Des docteurs, mis en verve, désignaient du doigt tel danseur, telle danseuse, les étiquetaient d'un récit dégradant. Ces messieurs se divertissaient, heureux de leur supériorité scientifique, trônant sur ces esclaves parés dont ils révélaient toutes les tares. Au cotillon, on offrit des statuettes du dieu Mercure.

Le lendemain, au déjeuner, Pridonge paraissait soucieux. Il lisait un journal qu'il oublia mélancoliquement sur sa chaise. C'était le Tibia brisé. En première page, je remarquai, soulignée au crayon bleu, la note suivante, vengeance de Cloaquol: Grand diner hier soir chez le professeur Pridonge. Le maître de la maison a fort diverti ses invités en leur racontant les fiançailles impossibles du jeune Lebide, fils du financier, son client, et de M<sup>u</sup> Grominge. Une longue discussion s'est engagée à ce sujet sur le secret professionnel. Le professeur Pridonge a émis l'avis qu'il pouvait être levé dans certains cas graves, tels que celui auquel il faisait allusion. Quoi

qu'il en soit, voilà une union fort compromise.

C'était jour de consultation. Le défilé des clients commençait à deux heures; le patron, d'ordinaire, rentrait à trois. Or, à cinq heures, il n'était pas encore là. A chaque instant, un malade impatienté venait m'adresser des réclamations auxquelles je ne pouvais répondre, très surpris moi-même de cet incompréhensible retard. Beaucoup partirent. Il ne resta que quelques obstinés qui me harcelaient de questions et dont je finis par me débarrasser. A six heures enfin, la sonnette retentit. La porte cochère de l'hôtel laissa passer, en criant sur ses gonds, un brancard aux armes des Morticoles. Plusieurs agents de police suivaient. Dans l'antichambre, ils découvrirent leur fardeau, et j'aperçus le corps de mon maître. Il ne riait plus. Sa figure dégouttait de sang. Comme il sortait de la Faculté, il avait été abordé par un jeune homme qui, sans profèrer un mot, lui avait déchargé en plein front trois balles de revolver. Pridonge était tombé comme une masse. On l'avait transporté dans un amphithéâtre, et l'on avait procédé sur-le-champ à l'interrogatoire de l'assassin qui n'avait pas cherché à s'enfuir et, très pale, considérait son forfait, le revolver fumant à la main. Il avait déclaré s'appeler Lebide et avoir tué le docteur par vengeance. L'agent, qui me faisait ce récit, était heureux d'avoir assisté au drame, d'en avoir retenu les détails, tout palpitant d'orgueil, et il soumettait à sa grossière syntaxe les déclarations de Lebide: « Ah, qu'il avait l'air furieux, ce jeune homme! Sur, il doit être fou. C'est un client pour M. le docteur Ligottin. Il a tiré de sa poche un numéro du Tibia brisé et il a lu, en tremblant, quelque chose que j'ai pas compris, ni mes camarades. Mais le juge remusit la tête. J'ai bien fait, qu'il a dit en finissant. Je regrette rien.

Tous partirent. Les domestiques poussaient des lamentations hypocrites. Puis accoururent les parents, qui se mirent à débattre des questions d'argent autour du cadavre à peine refroidi et à inventorier l'hôtel. J'étais voué aux o catastrophes desséchées...

Je restai une semaine sur le pavé, cherchant une place de côté et d'autre. Trub, valet de chambre d'Avigdeuse, ne pouvait m'aider. Ce fut encore Jaury qui me tira d'affaire. Il me trouva un emploi intermédiaire, semblable à celui que j'occupais auprès de Wabanheim, chez le fameux Clapier, docteur aussi recherché de ses clientes qu'il est jalousé de ses collègues. J'entrais là dans une maison confortable, dont le propriétaire gagnait de deux cents à deux cent cinquante mille francs par an. Clapier était un bel homme à favoris blancs, aux manières affables et obséquieuses; mais sa bouche impérieuse et plissée, son regard de côté, et certain geste par lequel il passait et repassait ses mains soignées dans sa chevelure décelaient la dureté morticole. Il était couvert de parfums, portait des mouchoirs brodés, des redingotes magnifiques et des portefeuilles à coins de diamant. Ses salons d'attente respiraient une sorte d'austérité capiteuse; son cabinet de consultation renfermait deux canapés-lits et un paravent, à l'usage de ses jolies clientes. Il avait épousé une ancienne cuisinière, grosse femme simple et naïve; mais il en était honteux et la tenait à l'écart, dans une domination terrifiée.

Quand je me présentai devant lui, il me demanda mes états de service : « Wabanheim, Sorniude, Pridonge! Sapristi, vous collectionnez les drames, mon garçon! J'espère qu'ici vous aurez la vie plus calme. Ce que je vous recommande tout d'abord, c'est la discrétion. — Cette formule me devenait familière. - J'ai dû congédier vos prédécesseurs parce qu'ils avaient la langue trop longue. Il m'indiqua sur-le-champ les services qu'il attendait de

mol: « Vous serez domestique, certainement, mais, de plus, je mettrai à profit vos connaissances particulières. » Pour commencer, il me donna à recopier une vingtaine de fois l'ordonnance suivante que je transcris intégralement:

Ordonnance pour la maladie d'estomac par flatulence lymphatico-nerveuse, dite Mal de Clapier :

tude inclinée, les mains sur les genoux, pendant laquelle on se fera administrer, par un vieillard, le lavement suivant:

> 24 Persil de l'année précédente. . . 20 grammes. Eau tiède stérilisée. . . . . . . . 100 grammes.

2º Immédiatement après, faire au pas de course, pendant un quart d'heure, le tour d'un tas de fumier.

- 3º Se moucher, avant le repas, dans de la batiste verte, et respirer aussitét quelques pincées de Vanica rubicans de Bouze préparée par Banarrita.
  - 4º Déjeuner composé de :

a Croûte de pain avec un peu de beurre et de charbon très fin.

β Un œuf dans un grand verre de limonade purgative Clapier.

5° A deux heures de l'après-midi, un biscuit Clapier dans un demi-verre de limonade purgative Clapier.

6° A quatre heures, rester assis environ dix minutes sur une table d'acajou, les mains sur les genoux, les yeux fixés sur la pendule.

7º A cinq heures, sauter à pieds joints trois fois autour de la table, en grignotant un biscuit Clapier.

8° A sept heures, repas composé d'une endive trempée dans un œuf demi-cuit, d'un verre de limonade Clapier et de deux rondelles de papier buvard dans de la cendre de cigare, de telle sorte que cette cendre forme une fine poussière.

9° Avant de se coucher, prendre une attitude inclinée, les mains sur les genoux, pendant laquelle on se fera administrer, par un vieillard différent de celui du matin, le lavement suirant :

> 4 Queues de rat.... assez pour la solution. Eau tiède stérilisée..... 100 grammes.

10° Dormir les jambes très écartées, les bras repliés en arrière, la tête légèrement inclinée à gauche, la langue dépassant les lèvres.

N. B. — S'abstenir rigoureusement de promenades à pied, en voiture, à cheval; vin, bière, lait, café, liqueurs; salaisons, viande de boucherie, volailles, gibier, légumes non verts, charcuterie, pain; rapports sexuels, conversations trop animées, éternuements, éructations, crépitations, hoquets.

\*\* Porter, en toutes saisons, un vétement de cheviote souple Clapier, doublé de taffetas gommé, et un chapeau

de feutre gris dit coiffure Clapier.

Signé: Professeur CLAPIER, membre de l'Académie de Médecine.

Le . . . . . .

Quand j'eus achevé mon travail et que je portai à Clapier ces insanités moulées de ma plus belle écriture, il esquissa un sourire fat, et s'écria avec ravissement : « Voilà qui va déconcerter Avigdeuse! »

Car Avigdeuse était son grand rival. Tous deux, en effet, s'adressaient à la même clientèle de femmes riches et désœuvrées, qu'ils inondaient de drogues, qu'ils confessaient, caressaient, consolaient, qui leur servaient d'inter-

médiaires auprès du Parlement, des Académies, de la Presse et dont ils obtenaient tout, y compris leurs faveurs. Tous deux soignaient des hommes nerveux, impressionnables, hypocondriaques, des Burnone qu'ils terrifiaient et convraient d'ordonnances coûteuses. Tous deux avaient, pour leurs traitements, des formules de mystère, un arsenal de remèdes secrets et précis, dont les faibles d'esprit se trouvaient bien, dont les autres n'osaient pas avouer l'inefficacité absolue. Tous deux avaient organisé, avec les petits médecins de villes d'eaux et leurs moindres collègues, un système de canalisation compliqué, réglé par la dichotomie, grâce auquel ils alimentaient, outre leur bourse, la chirurgie de Malasvon, l'insatiable divinité contondante. Ils se disputaient les belles tumeurs mal situées, que ce boucher extirpe avec la fortune et la vie. Ils se disputaient les os tuberculeux, les intestins irrémédiablement bouchés, les fistules, les abcès chroniques, et jusqu'aux accidents de la rue qui, dans des mains habiles, deviennent fructueusement mortels. Leur activité s'opposait sans cesse. Souvent leurs émissaires se rencontraient au chevet d'un malade. Eux-mêmes affectaient en ce cas une politesse excessive, avant les mêmes cadavres, forcés de s'épargner par un contrat tacite. En arrière, ils combinaient des plans de campagne implacables; ils se calomniaient réciproquement auprès de Malasvon, qui riait sous cape, se réjouissait de leur utilité double, de leur zèle furieux et jumeau. Un seul point les distinguait. Clapier s'était toujours méfié de l'extirpation des ovaires, car il avait une peur extrême de la justice, au lieu qu'Avigdeuse avait eu la faiblesse de passer quelques traités avec Sorniude. En revanche, Clapier avait sur la conscience maintes aventures conjugales qui avaient failli tourner au fragique. Bref, c'étaient tous deux de fiessés coquins sans scrupules.

La clientèle de Clapier était infinie. Les malades faisaient la queue, imploraient les rendez-vous quinze jours à l'avance. On ne savait pas où les mettre. Survint l'inévitable Burnone, amaigri, le teint terreux et la voix faible: il me supplia : « Votre maître est mon dernier espoir. Je ne dors plus, je ne vis plus, je ne mange plus. Je ne vais aux cabinets que tous les trois jours, et avec quelles difficultés! Quant à mes urines, n'en parlons pas. Elles changent de couleur comme des caméléons, tantôt mousseuses et blondes comme de la bière, tantôt noires comme de la réglisse, tantôt vertes et crasseuses, en si faible quantité qu'on les croirait d'un moineau. Et ma langue, voyez-la. » Il me sortit un petit morceau de guimauve blanche. J'eus pitié de lui : « Rentrez donc chez vous, monsieur Burnone, et mangez à votre guise; ce sont les remèdes qui vous tuent. » Il secoua mélancoliquement la tête : « Vous ètes un étranger; vous n'y entendez rien. Il faut nous soigner, puisque nous sommes des malades riches. Je remplis en conscience mes devoirs de citoyen. J'ai déjà consulté cent vingt docteurs, et dépensé plus de deux cent mille francs de pharmacie. On m'a parlé d'une ordonnance nouvelle de Clapier, qui vient à bout des maux d'estomac les plus 45 rebelles. Obtenez, mon bon monsieur, obtenez que je consulte cet homme admirable, mon sauveur! »

Mon maître était un charlatan de génie. Les jours de consultation, il prenait une physionomie particulière, et son front se plissait pour indiquer la profondeur du travail intime: « J'ai tellement d'idéation que ma tête éclate! » Son cabinet avait deux grandes fenêtres sur une rue fréquentée. Il laissait sa lampe allumée toute la nuit, et chaque passant songeait: « Voilà le docteur Clapier qui travaille. » Sa femme même, qu'il traitait comme un chien, et à qui il donnait à tout propos des noms d'animaux variés, le regardait avec une admiration profonde et lui disait, les larmes aux yeux: « Ne pense pas tant; tu te tueras. » Ses domestiques le considéraient comme un sorcier, un être supérieur et énigmatique, dont ils avaient une crainte superstitieuse. Ce qui me désolait, c'était de ne pouvoix

rien entendre de ce qui se passait dans son antre, sur ces canapés-lits, autour de cette table chargée de fioles et de paperasses. Les dames entraient là. Elles y restaient longtemps, et en ressortaient le teint animé, ou avec une délicieuse langueur. Certaines revenaient dès le lendemain et se désespéraient de ne point obtenir un rendez-vous immédiat. Quelquefois c'étaient des scènes, des crises de nerfs, que mon maître venait calmer lui-même, tapotant les mains et le front des récalcitrantes, délaçant leurs corsages. Puis il les quittait, et je restais là, devant une jolie créature demi-nue, dont la poitrine battait avec un rythme de déesse. Quant aux hommes, il les bousculait, les expédiait, leur distribuait les ordonnances copiées de ma main et au sujet desquelles les infortunés, ahuris, stupéfaits d'avoir payé ce chiffon trois cents francs, me demandaient des explications confuses. Quand le mari et la femme se présentaient ensemble, on les faisait passer séparément. et j'ai vu madame regarder son maître, à la sortie, d'un petit air ironique et mutin. Enfin ma curiosité fut si fortement éveillée que je résolus d'avoir à tout prix le spectacle d'une consultation. Je prétextai un malaise; je me fis remplacer, et, pendant le repas, je courus me cacher avec soin dans le cabinet, derrière un paravent ; je restai là toute la journée, attentif à ma respiration et terrifié par le moindre craquement des meubles... Mon maître dépassait, en obscénité et en verdeur, tout ce que je pouvais supposer. Sa riche imagination variait à l'infini les nuances de ses plaisirs. J'admirai son audace, son habileté à se composer un visage. Revenu à la raison, il était le docteur, celui qu'on écoule et qu'on redoute. Je m'émerveillai de la façon subtile dont il conduisait l'interrogatoire de ses délicates victimes. Pour entrée en matière, il réclamait des détails circonstanciés sur la vie intime du ménage. De la, sans transition, il passait à l'alcôve. Sa fantaisie épuisée, il en arrivait aux conseils. Oh, l'onction de Clapier, quand il avait dépouillé le satyre, l'effusion avec laquelle il serrait les petites mains:

Rentrez chez vous, mon enfant. Demandez pardon à votre mari. Soyez une compagne douce et soumise. - Oui, docteur. - Voici votre devoir strict. Voilà où il s'arrête. Me comprenez-vous bien? - Oui, docteur. - Quant à ce qui vous préoccupe, n'ayez aucune crainte et suivez mes conseils. N'écoutez point vos amies. N'allez point chez Sorniude, qui vous tuerait, ni chez Avigdeuse, qui vous perdrait. - Bien, docteur. - Les petites règles que voici vous tiendront à l'abri de toute mésaventure. Ne les laissez point me voir quand vous serez embarrassée. Nous avons réponse à tout. Comme je vous plains de vivre incomprise! Il serait si facile de vous adorer, intelligente, belle et bonne comme vous êtes. » Ce diable d'homme usait de tous les moyens, la terreur, la timidité, la tendresse, la suggestion. Au milieu du plus charmant désordre, il posait des questions nettes; un ton brutal et dominateur remplaçait sa voix insinuante: « C'est bien, je vous abandonne. Non, non, madame; j'exige, avant tout, une confiance absolue. » Quand je sortis de mon paravent, à la nuit close, Clapier disparu, la lampe éteinte, mon expérience avait fait un grand pas. J'avais vu à l'œuvre un des monstres qui désorganisent les familles. J'avais assisté à l'origine de tant de désordres, de tant de drames secrets. A certaines clientes, il avait remis, avec toutes sortes de recommandations, un petit livre qu'il prenait à une place précise de sa bibliothèque, derrière de gros dictionnaires. Là, je sis une fouille. Je découvris une collection de brochures obscènes, merveilleusement illustrées et reliées, et pourvues de titres menteurs tels que : le Devoir de la bonne mère ; - les Soins du premier âge; - les Progrès de la dentition. Je ne savais qui je détestais davantage, d'un criminel avéré comme Sor-A-A-Aniude, ou d'un empoisonneur moral, comme Clapier, et, tout en servant le diner, je considérais avec terreur ce visage, pâle et respectable, encadré de favoris blancs.

Le premier dimanche où j'eus congé, je pris rendez-vous

avec Trub. Nous retournames dans ce restaurant où nous avions un soir, il y avait longtemps déjà, sauvé de la faim la pauvre petite Louise et son amie Serpette. Je racontai à mon camarade les aventures de Clapier. Quand j'eus achevé mon récit, nous sortimes, et nous suivions le fleuve jusqu'au delà de la ville, dans ces quartiers désolés où ne poussent que des herbes malsaines, où rôdent des animaux venimeux, où la fumée des usines saccage l'atmosphère. C'est là que j'entendis, sur le bel Avigdeuse et sa façon de morticoliser, des histoires qui me glacèrent d'effroi, et que ne parvenait pas à égayer la verve pittoresque de mon cher

pays:

« Ton Clapier, Félix, est l'image affaiblie de mon maltre. Tu connais Avigdeuse, son excessive prétention, sa manière de darder un œil noir, de caresser sa barbe fine, de parler haut et bref en scandant les syllabes. Voici sa biographie : Il vécut aux crochets d'un certain nombre de femmes, notamment d'une vieille qui le maria. Mme Avigdeuse était une petite créature frèle et blonde. Elle commença par admirer et adorer son mari. Elle en eut un fils. Mais mon maître remarqua bientôt le trouble que ce regard naif apportait dans sa vie. Son Don Juanisme est de moitié dans ses gains et les succès de vanité dont il est si friand. Plat comme un crabe avec cela, il l'a toujours emporté de haute langue dans les Lèchements, et il avait pour cet exercice une passion telle, qu'il léchait sans nécessité, par plaisir, et dans l'intervalle des compétitions académiques. Quant à sa science, elle est nulle. Donc il s'apercut vite qu'un spectateur inoffensif, mais quotidien, gênerait ses entreprises et ses combinaisons. D'autre part, étant fort recherché des dames, il doit souvent payer de sa personne. On raconte qu'un jour, la jeune Mme Avigdeuse, étant entrée à l'improviste, eut une surprise, une crise de ners et perdit la parole. Comme la plupart des cyniques, Avigdeuse est un lâche. Il craint par-dessus tout un scandale, qui serait l'écroulement de ses titres et de sa situation. Il s'avisa done

Bullion

un beau matin que son mariage avait été une sottise, et, comme il est pratique, il n'eut plus qu'une idée : se débarrasser de la femme et garder l'argent. »

L'endroit où nous nous trouvions convenait à ce récit. C'était au revers d'un talus, devant un paysage plat, sous Aleis vie un ciel morne. Trub s'arrêta un instant. Je poussai une exclamation qui le sit sourire : «Cela t'étonne? Mais tu sais bien que, sous leurs inertes apparences, ces Morticoles sont des tragiques. Avigdeuse calcula qu'il est des poisons d'un maniement simple et il choisit un toxique à longue échéance. qui n'éveillat pas les soupçons. Le malheur fut que, par for- Veriller fanterie, il s'ouvrit de ce complot à sa vieille maîtresse. Celle-ci, après le mariage qu'elle-même organisa, avait été saisie d'une jalousie féroce. Par un raffinement de vengeance, elle imagina de prévenir la jeune femme du crime que méditait son mari. La pauvre commençait à souffrir de maux inexplicables, et elle dépérissait rapidement. Elle faillit mourir de cette révélation; puis elle pensa à son enfant, se jura de vivre et de lutter. Et elle lutte. Elle sait exactement les heures où le monstre lui verse quelques gouttes néfastes, et elle évite de boire, ou absorbe aussitôt un contrepoison. Cependant Avigdeuse ne comprend rien à cette persistance de l'être et enrage.

« Ah! si tu la voyais, Félix, ma maîtresse, quelle pitié emplirait ton cœur! Elle passe ses journées dans sa chambre, muette, étendue sur une chaise longue, et son âme brisée ne s'exhale plus que vers son petit garçon, qu'elle caresse d'une main chaque jour plus pâle et plus mince. Son mari ne la ménage plus. Il la tient enfermée comme une prisonnière. Las des fioles trop lentes, il cherche le prétexte de la livrer comme folle aux cellules de Ligottin. Mais elle se mésie et déjoue tous ses pièges. Parsois la vieille maîtresse vient. Ils dinent tous les trois ensemble, et c'est moi qui les sers. Voilà, mon cher, six beaux regards à regarder! Dans la manière dont ils se croisent, s'évitent ou se recherchent, on devine les pires passions... Aux premiers

\* : 4

temps de son mariage, cette petite femme était assez férne de son beau médecin pour aller le réclamer chez la vieille. Elle sonnait, sonnait de toutes ses forces, et on ne lui ouvrait pas; ou bien Avigdeuse la chassait brutalement lui-même. »

Trub me décrivit les mœurs d'Avigdeuse, jumelles de celles de Clapier : ces deux Tartufes sont présidents de sociétés similaires, qui donnent aux Morticoles l'apparence de la vertu, telles que l'Éloge conjugal, - la Femme préservée, - la Pudeur laïque, et vingt autres établissements, crèches, maisons de refuge et de retraite pour les jeunes filles, les jeunes femmes, les veuves, sortes de harems qu'entretiennent ces docteurs, et où ils trouvent de la chair fraîche, de l'argent, des décorations. C'est ainsi que l'avocat Méderbe est membre-conseil de la Recherche du vrai, vaste association de chantage qui accapare les secrets des familles sous couleur de sauvegarder la morale. Dans cette démocratie matérialiste, la charité et l'hypocrisie s'associent, comme des voleurs de grand chemin, pour détrousser la vertu et le vice, et tous ces masques de cannibale ont le pli de l'attendrissement... Avigdeuse comblait également ses clientes d'ordonnances extraordinaires, où les galettes nutritives Avidgeuse, le pantalon hygiénique et la ceinture Avigdeuse remplaçaient le biscuit et le chapeau de feutre Clapier.

Trub me faisait le tableau de son maître au saut du lit, en caleçon, la barbe pas faite, avec le teint cireux du réveil: « A cette heure-là, tous ses vices lui ressortent. Il est hideux! Ah! si les belles dames le voyaient, elles seraient singulièrement dégoûtées. Mais c'est en soirée que je l'admire, entretenant de ses découvertes les femmes frissonnantes, leur vantant son ami Sorniude ou le maître Malasvon, les embrassant, leur tapotant les mains, leur donnant de bons conseils, tout cela sous l'œil des maris confiants. Ceux-ci, le charlatan les prend à part. Il leur recommande le tempérament de leurs petites épouses,

exceptionnellement sensibles et nerveuses. Les imbéciles se frottent les paumes : Soignez-la bien, docteur, et se répètent de l'un à l'autre : Elle se mourait d'un mal étrange. Aucun médecin n'y pouvait rien. Avigdeuse l'a guérie. Ah! c'est un rude homme! Nous l'aimons tant à la maison! Cependant la dame minaude dans un coin : Mon docteur, c'est ma folie. Il est parfait. Si, si, je le crierai sur les toits. Sans vous, j'étais perdue, et vous m'avez sauvé la vie. Avigdeuse sourit dans sa barbe noire, plisse ses lèvres rouges, assujettit son lorgnon et verse sur sa cliente un de ces longs regards, demi-sévères, demi-prometteurs, qui ont fait sa fortune. »

Nous constations, Trub et moi, que les malades riches prenaient parti soit pour Clapier, soit pour Avigdeuse. Cela faisait deux camps dans la société, et un noble motif d'émulation. Cet énorme succès tenait à la simple connaissance de la femme morticole qui, de vingt à trente ans, a de la vanité; de trente à quarante, des sens; de quarante à cinquante, de l'ambition et de l'esprit d'intrigue; de cinquante à soixante, un tempérament d'entremetteuse.

Clapier donna, comme tous les mois, une soirée. Le Tibia brisé rendait compte de ces cérémonies, où de célèbres artistes consentaient à chanter gratis, pour remercier mon maître de ses soins. A ces occasions, la pauvre M<sup>me</sup> Clapier, que maintenait l'œil froid et dur de son mari, s'efforçait, par une politesse exagérée, de faire pardonner ses humbles origines. L'amphitryon se prodiguait. Dans les salons aux boiseries somptueuses, se pressait une foule élégante, plus libre que chez Pridonge. On n'entendait que ces mots, articulés par de jolies bouches: Cher docteur... Oui, docteur... Certainement, docteur. Tandis que je passais les glaces et les rafraichissements, je surprenais des bribes de dialogue : Comment ça va-t-il?... Et l'estomac?... Encore un peu de toux?... Cette

fièvre?... Deux cachets, une demi-heure avant... » Les hommes étaient encore plus inquiets, plus hypocondriaques que les femmes, et accablaient de questions leurs mêdecins respectifs qu'ils reconnaissaient avec joie dans la cohue. Clapier n'étaît pas d'excellente humeur. Le Tibia brisé avait, le matin même, consacré sa première page à un portrait et à une longue biographie d'Avigdeuse. De tous côtés grondait cette injure, charlatanisme, que tous les Morticoles méritent, et que tous se jettent à la tête.

Des chut retentirent. Une jeune personne, à figure de fourmi, récita, en l'honneur du maître de maison, une poésie dont je ne me rappelle que le premier vers :

Toi, pour qui notre sexe est sans secret, grand homme.

Ensuite se montrèrent Cudane, son aide et sa machine. Depuis longtemps je n'avais été écœuré par cet affreux trio dogmatique et cruel. Cudane s'avança, proféra une espèce de boniment; une demi-obscurité tomba dans les salons. Des étincelles bleues et rouges grésillèrent. La lumière revenue, l'électricien déclara que ceux ou celles qui voudraient se faire passer des courants au travers du corps devaient s'approcher. J'aperçus un visage livide, Mme Quihot, l'amie des docteurs. La bouche, comme une plaie rouge, s'ouvrait dans sa face de Pierrot où la poudre de riz ne comblait plus les rides, et ses yeux noirs luisaient sous ses paupières avachies. Elle se soumit à l'expérience avec de petits cris aigus qui mirent en joie l'assistance... Mon regard devenait plus clair, se faisait à la multitude. J'aperçus la tête froide, gelée, maquillée du poisson mort Méderbe. Il donnait le bras à sa femme, jaune, noire et sissante, telle une vipère. Ils étaient accompagnés de leur ami intime, parlementaire célèbre par ses escroqueries. On s'empressait aufour d'eux. Méderbe marchait, conscient de sa force, distribuant des poignées de main, et le fripon suivait son sillage.

Les demoiselles Malamalle étaient charmantes dans leurs toilettes roses. Malamalle lui-même entretenait un garçon à l'air sinistre. Un peu plus loin, Torla flattait Cloaquol. Mon ancien directeur me reconnut et me fit un signe amical. Je m'approchai : « Vous voyez, monsieur le chef, s'écria Cloaquol avec sa brutale aisance, le jeune homme que je vous avais envoyé. Il est maintenant domestique, mais non muet. » Torla répondit très bas : « Je vous en supplie, ne me perdez point. Nous nous arrangerons. > Le directeur du Tibia sourit et m'indiquant une bougie d'un des lustres inclinée : « Ceci risque de mettre le feu... » Comme je m'écartais, je butai presque contre Crudanet, escorté de plusieurs jeunes gens. Derrière lui, Boustibras gesticulait entre le pontissant Canille et Ligottin, géant -Abarbu. Cortirac, très circonvenu, éludait flegmatiquement et de l'obséquieux Tismet de l'Ancre, le cavalier de Mme de Sigoin, toujours nonchalante et fatale... Vomédon apparut avec sa nombreuse famille. Il trottinait d'une allure menue et rapide, tout voûté, ses petits yeux clignotants sous son énorme front, et le rapide regard qu'il lançait à droite et à gauche murmurait : « Qu'est-ce que je pourrais bien racler ici, comme honneur, sinécure ou argent? » Mme Clapier tournait, pleine de trouble, autour de M<sup>m</sup> Vomédon.

On nous avait ordonné d'aligner des chaises dorées sur plusieurs rangs devant une estrade. Nous étions aidés par quelques jeunes gens, heureux de prouver leur zèle. A leur tête était Gigade, qui faisait mille plaisanteries. Quelqu'un ayant prononcé le nom de Wabanheim, il interrompit une gambade et un calembour pour répondre d'un ton pénétré : « Le pauvre homme! Ah! je l'ai joliment pleuré! » Lors, son interlocuteur : « Rien n'est tel qu'un sceptique pour avoir le cœur bien placé. »

Clapier, nous bousculant, se précipitait vers la porte. On annonçait Malasvon. Sa haute stature était à peine visible, que déjà l'on entendait sa basse profonde: « BonKingt -

soar, madame. Bonsoar, mon char ami. Bonsoar, » De tous côtés il tendait sa large main, et son épais visage, dans ses épais favoris, daignait s'éclairer d'un sourire qui dilatait son nez épaté. Dans son ombre, et masqués par sa gloire, s'avançaient Boridan, Bradilin, le stupide Cercueillet, Mouste et Tabard. Il entrait donc, le grand dispensateur de l'or, celui par qui la fortune des malades riches, qui formaient un des côtés de la haie triomphale, tombait de leurs poches dans celles des docteurs en face d'eux. Il marchait d'un pas ferme, pesant et certain, le terrible Fléau des ovaires et des ventres, et les femmes s'inclinaient devant leur maître, et leurs épaules rondes frémissaient, et leurs seins charmants se gonflaient à la vue du Bistouri géant qui fendait, déchiquetait, massacrait leur peau délicate. J'eus une hallucination. J'évoquai les lits de l'hôpital Typhus à travers ces salons lumineux et gais, ces lustres, ces Amours peints sur les corniches, ces toilettes étincelantes, roses, vertes, bleues, couleur de lune. J'associai le sang, la sanie, les hurlements des pauvres, les vêtements crasseux, les chemises noires, aux parfaites dentelles, aux fourrures rares, aux petites mules de nuance assortie. Je me figurai Malasvon, armé de son grand couteau, taillant à tort et à travers dans ces chairs ambrées, parfumées, réclamant une pince, bistouri, éponge, identique à lui-même ici et là, en habit, gilet blanc, cravate blanche, ses épaules carrées, son cou de taureau, si haut et si fort que Ligottin seul le dominait. Il s'arrêta et s'assit sur trois chaises, au premier rang, le Dieu de la Dichotomie, l'Empereur de la chirurgie morticole, et il considérait son royaume avec complaisance, évaluant en un clin d'œil combien tous ces malades, exploités par tous ces médecins, pourraient lui verser de ce métal jaune comme les cheveux de Mme Méderbe. froid et luisant comme le masque de son mari. Il était heureux, et son sourire devenait un rire, un bon, un honnête, un franc rire, qui dilatait autour de lui les visages des jeunes et des vieux, et chacun vint brûler de l'encens devant la puissante Idole qui se nourrit de viande humaine.

Quand le héros de la soirée fut assis, Clapier, fébrile, tout en sueur, et un peu moins digne qu'à l'ordinaire, prit la parole pour une petite annonce : « Messieurs, le célèbre professeur Foutange a la bonté de nous donner une séance de son remarquable sujet, M10 Rosalie. » On applaudit à outrance. Les domestiques et les valets, désertant l'antichambre et poussés par la curiosité, se hasardaient vers la baje des salons. Je distinguais les dos des notabilités. les cranes dénudés ou garnis, les ravissantes coiffures des femmes; les rousses, mousseuses et vaporeuses; les brunes, lisses et formant, au-dessus des nuques irréprochables, de mignons casques noirs; les blondes enfin, tramées d'or, ondulées, capricieuses. C'était une joie pour la belle lumière de faire valoir ces amples cheveux, de descendre à l'orée des corsages, de multiplier les feux des bijoux et d'étioler les fleurs piquées au hasard de salante toutes ces parures. Puis venait un cordon de personnages debout, plus jeunes ou plus timides, des élèves à tête débonnaire et des petits docteurs de quartier. Foutange et Rosalie commençaient leurs tours d'escamotage, quand un nain véhément se dressa : Mais c'est fous qui fenez te le lui tire! C'était Boustibras qui voulait, au mépris des lois mondaines, rouvrir une inépuisable controverse. Foutange parut décontenancé. On éclata de rire. Clapier calma l'interrupteur. Rosalie eut une crise de nerfs. On se leva en tumulte.

Les plaisirs artificiels étant terminés, on passa aux plaisirs naturels. J'assistai aux débats de l'intérêt et du vice. Clapier n'admettait point qu'on lui subtilisât sa clientèle. Il surveillait donc du coin de l'œil le beau Tismet; il surveillait l'actif Vodémon, Cortirac et Malasvon lui-même. Les femmes se frôlaient à tous ces médecins avec une joie câline. Ils étaient teurs confesseurs et leurs maîtres. Ces mains rudes les avaient palpées,

North

étaient quelquesois entrées dans leur chair. Ces oreilles avaient reçu leurs considences. Ces yeux pénétraient leurs yeux. Un vis courant de luxure courba ces âmes sentimentales, sit bruisser l'arbre du désir : « J'irai vous voir, docteur; j'irai vous voir demain, vous raconter mes misères. — Venez, madame, nous causerons sérieusement. » Clapier lissait ses savoris d'un geste protecteur. Il ajoutait, à l'oreille de sa proie suture : « Mésiez-vous du jeune Tismet. C'est un sat et un bavard, » et la dame s'évadait sur un brusque coup d'éventail. Malasvon, entouré de caquetages, comme un gros coq noir de petites poules, faisait le récit d'une opération où il avait retiré d'une vessie une pierre monumentale qui pesait bien six livres et demie : « Elle me sert comme presse-papier! »

Dans un autre salon, les maris jouaient aux cartes. Sur leurs visages fiévreux, on pouvait lire, malgré la fatigue et l'accablement, des marques d'intérêt sordide. Cette figure, qui nous vient de Dieu, à travers les ébauches animales, n'exprimait chez eux que l'amour de l'or. Ils l'exprimaient aussi, leurs doigts contractés sur les jetons, les cartes et les enjeux. Je voyais là l'image du plus grand des maux, du mal de l'or, qui n'épargne rien ni personne. Ce métal est une des causes les plus profondes des désastres morticoles. Brut, il est brillant et beau et caché dans la terre comme un fruit du sol, plus éclatant que ceux portés par l'arbre. Mais, aux mains d'hommes méchants, il devient l'infernal pouvoir. Alors, facile et souple, il favorise l'intrigue, les marchés néfastes. Si mélé à la vie qu'il en devient vivant, il se fait le support de tous les vices, de toutes les haines, de tous les parjures, de tous les crimes. Chacune des pièces qui roulaient, jouet terrible de ces chiens humains, me semblait grosse d'iniquités, plus favorable au déshonneur que dix entremetteuses et plus meurtrière qu'un conteau. Les physionomies étaient des effigies cupides, la frappe ex

- pairs

l'empreinte sur la pâte charnelle du dur profit de Haiff-

l'egoïsme.

La soif de l'or altère. La faim de l'or remplace celle du l'action pain. La digestion de l'or amène sur les peaux des tares inesfaçables, des eczémas rebelles, des plaques multicolores. A la lueur de ma raison enflammée, dans l'excitation de cette fin de bal, l'énigme de ce pays, la réponse du Sphinx morticole me fut révélée subitement. La conscience est remplie par la foi. Où la foi diminue et baisse, l'amour de l'or se précipite et crée les différences de classe, les fléaux du luxe et de l'oisiveté, l'alcoolisme, par le désir de colorer la triste vie avec le rève. L'amour vénal produit la syphilis. Les maux des pauvres naissent de la misère; ceux des riches, de l'excès de biens qui deviennent mortels par l'abus. L'or aussi provoque le mensonge, l'injustice, l'envie, la haine, toutes les grandes maladies sociales. Ainsi, cette race morticole, du jour où la foi déclina, était destinée à se dégrader et à périr. Elle ent l'instinct sourd de son sort et chercha à combler le vide de sa conscience. Elle crut la science une sauvegarde. Mais la science elle-même fut bien vite absorbée par l'or. De là sortirent l'industrie farouche et tous les trafics financiers. La science est devenue menacante. Elle s'est redressée de tout son corps débile, s'est acharnée à cette foi dont elle redoutait le fantôme. Ceci explique le culte de la Matière et les cérémonies religieuses détournées de leur sens.

Mes réflexions prenaient un tour prophétique, et je restais accoté à une porte, oublieux de ma condition, quand un brouhaha confus me fit comprendre que la soirée touchait à sa fin. Les joueurs quittaient leurs tables; les dames saluaient les docteurs, et ceux-ci inscrivaient soigneusement sur de petits carnets les rendez-vous obtenus. Mon maître rayonnait. Il tenait par le bras Malasvon qui le remerciait. A chacun et à chacune il adressait un housoix amical.

Après avoir traversé les salons, on arrivait aux vastes antichambres, qui donnaient elles-mêmes sur l'escalier garni de torchères. Du haut en bas, le long des marches. se tenaient les domestiques en livrée portant paletots et fourrures. Au dehors, sous la voûte, roulaient les équipages. Comment cela commença-t-il? La chose prit-elle naissance dans une querelle de larbins, dans des boissons d'attente, ou sortit-elle naturellement de cette atmosphère énervée? Toujours est-il qu'en une seconde, un vacarme effrovable éclata. Des cris retentirent dans l'escalier, accompagnés d'injures, de coups sourds et de refrains immondes. Les invités reculaient ébahis. Quelques-uns, qui déjà s'étaient aventurés sur les marches, remontèrent en grande hâte, comme devant une atroce irruption. Quelle fut ma stupeur de voir l'immense cocher à galon d'or de Malasvon qui, le fouet à la main, dressé de toute sa taille, hurlait à tue-tête : « Eh, là-haut! Est-ce qu'il va pas venir, mon patron, l'arracheur d'ovaires? « Puis éclatant de rire : » Descends donc, grand singe, grand sanglant. »

Un vent de folie et de haine se déchaînait brusquement sur l'assemblée des domestiques. Pleins d'épouvante, leurs maîtres croyaient rêver. Les dames, terrifiées, se bouchaient les oreilles de leurs dentelles, ou, furieuses, brisaient leurs éventails. Toute convention cessait. Les pôles de la vie semblaient perdus. Avec clameurs, contorsions et grimaces, leurs chapeaux à cocarde de travers ou roulés à terre, dans leurs livrées bleues, vertes ou rouges, les impudents laquais vociféraient les stupres de chacun. C'était une hideuse et spontanée ouverture d'égout, sur les toilettes, les fleurs, les tapis, un vomissement universel sur ces chairs de femmes riches, avilies, méprisées, traitées comme des filles devant leurs impuissants maris, que ces révélations gueulées ou chantées brisaient et désespéraient

« C'est Vomédon, Laridon, qui prend les places à la ronde! Chantons et célébrons Vomédon le fripon! » Ainsi

au delà même de la fureur :

un frénétique groom à casquette saluait l'arrivée du président de l'Académie morticole, du grand-croix de la Légion morbide : « Un ban pour Vomédon ! » Et en mesure, al a avec une violence qui faisait trembler les rampes et les balustrades, une armée de bottes martelèrent la cadence. trente bouches abovèrent : « C'est Vomédon, Laridon! Célébrons le fripon! - Eh, dis donc, larbin à Sigoin, la v'là, ta maîtresse, avec le beau Tismet! Ohé, Tismet le maquereau, Tismet la canaille blonde, Tismet l'avorteur! Ohé, ohé, Tismet! » Et de palier en palier, d'étage en étage jaillissait l'écho des flagellantes syllabes. A travers cette cohue scandaleuse, je ne distinguais point les visages. La confusion dépassait tout. La haute Mme de Sigoin me fut un signal, et j'aperçus Tismet livide, bouleversé, foudroyé de ridicule et de rage. Ainsi que, par une grande pluie, on se réfugie sous les porches, ainsi, courbés par l'averse d'outrages, et pour fuir ces torrents d'immondices, les riches se serraient les uns contre les autres. Une allée libre se forma, où les valets bondissaient, gambadaient, parmi les rires, les refrains, les appels, continuaient leur furieuse et retentissante besogne d'imprécations. Des voix orageuses leur répondaient d'en bas, fusaient en avalanches, roulaient en cataractes, doublaient le tumulte et l'angoisse.

Ce moment d'effroi, tel qu'un tremblement de terre ou quelque catastrophe, fut sans doute rapide, mais il me parut infini. Un crieur improvisé glapissait : « Demandez les scandales de Cloaquol, les trafics avec Torla!... Demandez, les crimes de Ligottin, la liste officielle et complète, deux sous !!... » Devant moi surgit une face follement blème, tandis que deux bras s'agitaient comme des ailes, et que des sons issus d'un gosier dilaté s'efforçaient de dominer l'ouragan : « Demandez, la dernière infamie de Crudanet ..., les juges payés ... Demandez!! ... » Il y cut un remous. C'était Clapier qui, pris d'un accès de délire, secouait ses invités par les épaules, cherchait à Andase frayer une route. Aussitôt une ronde s'organisa, et mes camarades, ses propres domestiques, le poursuivaient en chantant : « C'est Clapier, qui guérit tout' ces dames! C'est Clapier, qui fait tous les métiers. » Un gâte-sauce de la cuisine, sautant au milieu des danseurs, tout autour de mon maître éperdu, devint le gnôme de cette fantastique bacchanale. Mme Clapier sanglotait. Un groupe de demoiselles jetaient des cris perçants. Un sommelier me heurta, essoufflé, secouant sur les têtes un parapluie en lambeaux : « Et toi, tu ne chahutes donc pas? » Il ajouta près de mon oreille : « C'est Avigdeuse qui régale, » Alors ie saisis la cause de tant d'affronts.

Soudain, et comme à un mot d'ordre, le tumulte cessa : l'escalier fut vide de livrées et de bruit. Le terrible silence! Hommes et femmes évitaient de se communiquer leurs impressions trop confuses, puis, toutes les hontes étant divulguées, toutes les alcôves saccagées, nul n'osait regarder son voisin. Clapier rugissait : « Les misérables, les canailles... Ah! ils verront! » Mais on l'abandonna à ses transports, et les invités hagards, trébuchant, comme à tâtons malgré les lumières, retrouvèrent leurs voitures, leurs valets tranquilles et solennels à côté de la portière, qu'ils ouvraient toute grande à madame et refermaient soigneusement sur monsieur. Fouette, cocher, calme et grave, la gueule encore tordue d'injures. Le roulement d'un carrosse gronde sous la voûte... Puis un autre s'avance. un autre..., un autre... et, le rouge au front, écorchés vifs, se cachant derrière leurs femmes indignées, malades et médecins, anéantis, quittent la maison maudife de Clapier ...

A l'entrée des salons, une énorme dame s'était évanouie, et son mari, à tête de rat blanc, ne valait guère mieux. C'étaient les Warmfried, les rois de la finance morticole. Ce petit vieillard abruti et désolé tenait, dans ses mains étroites, toute la fortune de tant de riches, et pourtant, secoué de hoquets, il ne répondait point aux questions embrouillées de Mme Clapier. Il possédait, le prince-prane Warmfried, une livrée célèbre, blanche et noire à boutons rouges, symbole des deuils que déchaînaient ses atroces combinaisons d'agio. Mais, en ce moment, cette livrée opprimait son esprit d'images funestes. Sa commère était écroulée sur le tapis, dans sa jupe de brocart, dépoitraillée. Lingue ses faux cheveux gisant à côté d'elle, plus vaste que si elle avait eu douze ventres, le cou et les épaules couverts de houtons aussi gros et nombreux que ses diamants, dont chacun représentait un crime, un suicide, une folie. Elle haletait, trempée de larmes et de sueur. On leur avait jeté au visage leurs tares secrètes, les sources empoisonnées de leur fortune, le détail de leurs vols et de leurs pirateries. Les yeux de Warmfried reprenant connaissance devenaient peu à peu froids et vindicatifs. Ce tigre-la sortait de la peur « » giri par la haine. Cependant Clapier, qui jusque-là était resté debout contre la rampe à faire de grands gestes et à se lamenter, se retourna, aperçut le richissime banquier, flaira une compensation, et se rapprochant : « Prince, toutes mes excuses... Désolé... Cabale indigne. » L'autre fit une moue inexprimable. Mon maître agitait un flacon de sels au-dessous du nez crochu: « Princesse, il est trop tard pour prévenir votre médecin, mon collègue Avigdeuse. Il serait imprudent de sortir. Voulez-vous que ma femme vous déshabille et vous couche dans son propre lit? » La colossale figure rouge acquiesca en geignant et les paupières se soulevèrent sur un regard d'angoisse. Warmfried céda aux instances réitérées de Clapier. On souleva ce paquet de graisse et de bijoux, et voilà comment Avigdeuse, ayant comploté la ruine de son rival, se trouva perdre son principal client, le plus scélérat, le plus subtil, le plus hypocondriaque aussi des financiers morticoles.

## CHAPITRE IV

Le lendemain, Clapier renvoyait tous ses domestiques, dont moi. Trub rit aux larmes de l'aventure. Il avait eu des soupçons en voyant la gaieté d'Avigdeuse, et il s'était dit : « Cela présage quelque bon tour joué à son rival. » La lecture du Tibia brisé, des distributions d'argent à des personnages louches avaient achevé de l'édifier. A force de me remuer, et grâce aux anciennes relations de l'hôpital Typhus, je finis par dénicher une place de garçon aidecamisole chez Ligottin, médecin des fous.

Je n'éprouvais nulle appréhension en me rendant à mon nouveau domicile. Les fous ont quelque chose de sacré, Parfois, dans notre pays, des commerçants, après des voyages malheureux, s'imaginent qu'on leur veut du mal et que leur infortune est de cause humaine. Parfois des poètes, qui passent leur journée à chanter et à conter des histoires. se prennent peu à peu pour les héros de ces légendes, parcourent les sentiers d'un pas plus vif, les veux au ciel et déclamant. On respecte les uns et les autres. On les soulage, on les contente, on va dans le sens de leur réverie. Les commères empêchent les enfants, race impitoyable, de les tourmenter. Partout ils ont droit au gîte, au coucher, aux égards. J'arrivai donc chez Ligottin. Dans une pièce élégante, ornée de vieilles armures, ce colosse, à l'épaule duquel je n'atteignais pas, à la longue barbe noire, aux yeux étincelants et aux mains énormes, fixa les

conditions de mon engagement. Puis il me montra, par la fenêtre, une triste bâtisse d'une inquiétante régularité : « C'est ma maison de ville, dit-il de sa voix cassante : là j'enferme mes pensionnaires et je les soigne par mon système. Quelques-uns sont dangereux. » Tandis qu'il me parlait, tout en lui respirait la force et l'assurance: ses muscles saillaient et bondissaient, au hasard de ses gestes, dans ses vêtements étroits et sanglés; ses regards semblaient des mèches allumées; ses doigts noueux, des treuils couverts de cordes; sa poitrine bombée, une enclume; son menton, qu'il levait et baissait alternativement un marteau. Il observait mon attitude avec une attention soutenue, comme prêt à se jeter sur moi au moindre mouvement insolite. Il insista : « Oui, les fous sont très dangereux. On doit se mésier d'eux. Ils vous dévident des allale oraisons, des prières, des balivernes, mais ils vous guettent, Mil et, crac, ils vous tombent sur le poil à l'improviste. Une jambe est vite cassée! D'ailleurs je prends mes précautions. Toutefois, ma maison de ville ne vaut point ma maison de campagne. Ici les camisoles sont moins serrées. - Il marcha vers la fenètre et se retourna brusquement. -Vous êtes intelligent; vous avez commencé vos études. Il faut que je vous donne quelques notions préliminaires et générales :

a Voilà de quoi il s'agit; c'est très simple. Chacun est un peu fou. On a des idées bizarres. Mais asseyez-vous, je vous prie. — D'une poigne robuste, il plia mes épaules, et je me trouvai, au plein jour, dans une chaise où mon interlocuteur m'examinait. — Moi-même j'ai des fantaisies passagères. Je ne vois plus les choses nettes et régulières, comme elles sont. Oh! la régularité! Si on la possèdait complètement, on éviterait toute tendance à l'aliénation. Mais on la pousse trop loin. Elle tourne à la manie. Habituez-vous à voir net et régulier, à voir objectif, comme je dis, à bien croire à l'existence réelle de ce qui g'à sous vos yeux. Tenez. — Il me désigna, d'un index fort et lui-

sant comme un boudin d'acier, la construction d'en face, laide et sombre, aux persiennes demi-closes, sur laquelle lombait lentement un jour livide. — Ceci est ma maison de ville. Elle est géométrique, bâtie suivant mes plans. Les fenêtres sont à égale distance, et, à l'intérieur, toutes les cellules sont organisées conformément à un schéma, à une méthode. La Mé-tho-de, monsieur Félix Canelon. — Il détachait les syllabes de ce mot rigoureux. — La Mé-tho-de. Tout est là. Rien que l'aspect de ce vaste cube est une sécurité pour l'esprit.

a Le malheur est qu'en dehors des idées ordinaires de la vie, des bonnes, des saines, des sages idées tirées du besoin, manger, dormir, etc., on a des idées accessoires, les mauvaises herbes du cerveau, celles que messieurs les poètes — son regard prit une expression de mépris — appellent de la rèverie, de l'inspiration, de la Muse. Or, c'est cela l'ennemi. L'homme sain, moi par exemple, s'efforce de chasser ces hallucinations, ces vapeurs, qui lui font faire des comparaisons, des métaphores compliquées. Pourquoi comparer un objet à un autre? Les objets ne se ressemblent jamais. Il suffit que la parole soit logique, claire, régulière, exprime de solides raisonnements, des jugements inèbranlables.

« La folie est contagieuse. Ma pauvre femme, M<sup>me</sup> Ligottin, est devenue folle par le fait de lectures malsaines. Son tempérament bilieux tourna peu à peu au nerveux : vingt-cinq ans, bien réglée, mère intacte, père docteur. Elle était une demoiselle Vabrague, fille de Vabrague, qui a sa statue devant les égouts, l'inventeur de l'œil artificiel. D'abord je fus content d'elle. Elle s'occupait volontiers de nos pensionnaires. Un beau jour, elle eut du vague à l'àme. Je l'imprégnai de bromure. Je la fis électriser par Cudane. Rien ne lui réussit. Elle désirait me quitter. Je veux partir, répétait-elle de ce ton morne que je connais bien. J'essayai de la douche n° 1, le gros jet. Elle devint furieuse. Je dus l'enfermer dans une cellule et la nouvrir à la

Zdilyo-

sonde. Elle mourut. Je ne trouvai rien à l'autopsie qu'un début de dégénérescence graisseuse du cervelet. Je l'ai là, ce cervelet. Je vous le montrerai. Eh bien, ce sont ces sales poètes qui l'ont corrompue et perdue, Mme Ligottin! Je lui avais composé une bibliothèque très sage. Elle aurait appris les fonctions du cerveau en quelques mois. Je lui avais dressé le plan de ses études. Et devinez ce qu'elle lisait, la malheureuse enfant, dès que j'avais le dos tourné? Des volumes de vers, de ces bêtises sur le soleil, la lune, les étoiles et l'amour, indices d'une néfaste démence. J'ai découvert ces poisons dans des armoires, des cachettes invraisemblables, et jusque sous son oreiller. Les poètes, je les déteste! Ils pervertissent l'humanité. J'ai déjà réussi à en supprimer la plupart, mais j'obtiendrai une loi de haute surveillance contre quiconque aligne des phrases irrégulières et terminées par une sonorité en écho, besoin maladif de l'oreille. »

Ligottin s'échauffait à ces tristes souvenirs. Je faisais malgré moi la grimace. Il poursuivit : « Vous me paraissez sain, vous. Pourtant, à l'angle de votre lèvre, à gauche, je remarque un petit tic qui ne présage rien de bon. Je vous apprendrai à le doucher partiellement. C'est en laissant s'aggraver ces bobos-là qu'on aboutit au gâtisme. Vous êtes étranger; tous les étrangers sont un peu fous... De la méthode, jeune homme, et faites-vous un plan sur toutes ces questions. Le plan, c'est la prière laïque. Quand ie me couche, je fais le plan de ma journée du lendemain. Je ne l'écris pas, bien entendu; je l'organise tout entier dans ma tête. Et au réveil, j'y vois clair, morbleu, j'y vois net, j'échappe à la dangereuse, à la paralysante manie de l'hésitation. Habituez-vous à classer, non seulement votre besogne, mais encore vos pensées; ordonnez vos réflexions. C'est une excellente gymnastique. Et maintenant que vous êtes au courant des premiers principes, nous allons visiter ma maison de ville, »

Nous traversâmes une longue galerie, tapissée de livres

du haut en bas, et divisée en deux par une sorte de barrière grillagée. Du plafond pendaient une foule de sonnettes, telles de bizarres satalactites : « Voilà, affirma Ligottin, mon cabinet de consultation pour mes malades du dehors, ceux dont je n'ai pas décidé l'internement immédiat. Ils viennent accompagnés. Je les fais rester derrière cette balustrade pour éviter tout accident. Comme garçon de camisole, vous serez appelé à suivre ma consultation et à maintenir les persécutés. Ces sonnettes avertissent mes gardiens en cas d'alarme. Elles datent du jour où un aliéné, que je croyais inoffensif, s'est rué sur moi subitement. Je fus contraint de l'assommer net, pour prévenir un mauvais coup. »

Nous descendimes dans un ascenseur capitonné et garni de chaînes. Mon nouveau maitre caressait la paroi de cette boîte et les anneaux de fer : « On y place les furieux; on les attache solidement. Tout ceci est le fruit de l'expérience, de la méthode. Jadis, un d'entre eux se précipita dans le vide, et souilla de sang mon tapis. »

Ligottin tira de sa poche un trousseau d'immenses clefs, luisantes et bruissantes comme une bataille. Il les secouait avec orgueil : « Elles sont rangées par ordre d'importance. Leur grandeur correspond à la série des cellules et à l'ordre de ma visite. Cette visite elle-même, je l'accomplis suivant une routine invariable. » Une première clef. grosse comme une citadelle, fit tourner une première porte, derrière laquelle surgit une hure rébarbative : « C'este moi, surveillant Lambert; je vous présente Canelon, votre nouveau collègue. » Deuxième clef, deuxième porle, deuxième groin grognant et lendu : « C'est moi, surveillant Fauve. Remarquez, Canelon, la belle organisation de l'escalier, et cette cage circulaire. Autour de chaque palier sont rangés les cabanons. A l'entresol, la salle de douches. Je n'entends pas le bruit de l'eau. Il n'va donc personne. Vous la connaîtrez plus tard; montons ensemble. Arrivés au premier étage : « Ici, me dit Ligottin, sont

les réveurs et les mélancoliques. Les furieux sont en observation à ma maison de campagne. Voici, dans la section des réveurs politiques, un très beau cas, le numéro 4. » Il ouvrit un guichet, assez large pour que, dans la baie, pussent tenir nos deux têtes: « Par là, m'expliquait-il, on leur passe à manger et à boire. Leur viande n'a jamais d'os. Leurs cellules sont entièrement capitonnées, et tous les objets dont ils se servent sont en caoutchouc. Quant à leur lucarne, elle est trop étroite pour qu'un corps humain, même très amaigri, s'y fausile, et sans espagnolette, par crainte de la strangulation. Ensin,

Je regardai ce cachot mal éclairé, ses murs bombés et grisatres. La toilette de caoutchouc supportait une cuvette de même substance. Sur le lit, incurvé comme une barque, était assis un homme mince, au visage glabre et farouche : « Or çà, maître Tapirre, réformons-nous toujours la société? s'écria d'un ton badin l'aliéniste, glissant avec précaution sa tête par le guichet. - Je ne vous répondrai pas. Vous m'avez fait doucher trois fois hier, et vous savez bien que je ne suis pas méchant. - Vous vouliez tuer Fauve et tous les gardiens, et vous appelez ça pas méchant. Il trouve, continua Ligottin avec un sourire, que notre société est mauvaise, et il a la prétention de la modifier. Tapirre, expliquez à monsieur, qui est étranger, vos idées sur les Morticoles. - A quoi bon? riposta l'homme, fixant le sol avec indifférence. Si monsieur est intelligent, il sait à quoi s'en tenir. Ah, malheur! Vivre dans un pays où les pauvres crèvent de faim, où il y a des devises menteuses sur tous les murs, où les médecins tourmentent les malades! » Ligottin me poussa le coude pour souligner la folie du propos. « Monsieur (le prisonnier leva sa pâle figure), on vous affirme que je suis fou; n'en crovez rien. J'ai toute ma caboche. Savez-vous mon crime? Are Fai publié une petite brochure: la Tyrannie industrielle. Mes camarades la lisaient et la comprenaient, bien qu'ils

ne soient guère forts, les camarades, et qu'ils admirent surtout ce qui vient de leurs tyrans. - Considérez l'orqueil, murmura Ligottin, le chemin singulier qu'il prend dans cet esprit fruste. - C'est vrai, j'ai pas fait d'études, soupira Tapirre, en roulant une cigarette, et battant des jambes contre son lit, comme s'il marchait dans le vide. Mais j'ai tout de même là - il montrait son front (Geste indicatif caractéristique, insinua mon maître), - j'ai tout de même là ma jugeotte. Qu'est-ce que je demande? Qu'on ait du pain et qu'on n'exploite plus tant l'ouvrier. Nous autres les pauvres, nous sommes crevés. Bientôt il n'y aura plus rien à faire de nous, parce que nos muscles seront si minces, si minces qu'on ne pourra même plus soulever une allumette. - La voilà, la comparaison outrancière, interrompit victorieusement Ligottin. C'est merveilleux! Je lis dans cette imagination de révolté comme dans un de mes ouvrages. J'ai décrit tout cela. »

Tapirre s'était levé. Il arpentait la pièce à grands pas. Le bondissant plancher de caoutchouc lui donnait l'aspect d'un ballon logique : « Attention, attention, le stade change, me chuchota mon maître à l'oreille. - Et parce que j'ai écrit ça, parce que j'ai mangé toutes mes économies, M. Crudanet me fait saisir par la police et m'envoie ici. Mais je ne suis pas fou, docteur, c'est une infamie! C'est une infamie! » Là-dessus il s'écroula sur une chaise élastique qui vibra par petites oscillations sèches, sanglota, la têle dans ses mains. « La dépression après l'excitation, - et Ligottin ferma le guichet. - C'est classique, tout à fait classique. Dans quelques minutes, il aura repris l'attitude mélancolique et continuera d'ébaucher le plan de sa société idéale. Ce dangereux malade a la parole facile. Les ouvriers l'écoutaient volontiers. Il avait organisé des conférences. C'est une forme fréquente du délire des pauvres. L'étonnant, c'est que celui-ci n'est pas un alcoolique. Il n'a jamais bu que de l'eau claire.

antonoop

- Et, demandai-je, comment est-il entré ici? - Comment? Mais c'est fort aisé. Crudanet met sa signature au bas d'un bulletin d'admission. Je joins la mienne à côté, car il faut deux médecins, deux témoignages professoraux. Cela rassure; c'est une sauvegarde. Après quoi, un commissaire de police appose son paraphe au-dessous des nôtres, un peu à droite. Ajoutez deux gros cachets noirs, avec la tête de mort sur champ d'os, et c'est fait. Mon bonhomme est bouclé. Il est mon hôte. - Ainsi, vousdisposez en maître absolu de la vie et de la liberté de tous les Morticoles? - Heureusement; qu'adviendraitil si les gens sensés ne domptaient pas les fous? -Par quelle méthode traitez-vous ce Tapirre? - Trois douches par jour. Ca lui rafraîchit les idées. Il trouve la société mieux faite au bout d'un mois. Il comprend la nécessité de l'industrie et de la science. Il devient un homme raisonnable. Alors je l'emploie à la campagne, à mes jardins, ou bien je lui accorde une liberté temporaire. S'il récidive, c'est la prison sanitaire, et, s'il fait le méchant, on le livre aux expériences de Bradilin, pas celles qui tuent, les moyennes, celles qui font languir. Assez bavardé. Vous allez voir un autre genre d'utopiste, le reveur d'inventions. »

Get aliéné habitait la cellule numéro 8. Par un guichet analogue au numéro 4, j'aperçus, dans un décor semblable, un être malingre, de la taille de Trub, courbé sur un papier qu'il couvrait de signes algébriques. C'est à peine s'il tourna la tête au bruit, montrant d'énormes lunettes et un visage ratatiné: « Avez-vous enfin trouvé? questionna ironiquement mon maître. — « Pas encore, monsieur le docteur, mais je serais mieux pour travailler hors de chez vous. — Bah! bah! Vous avez une bonne installation, du papier, de l'encre. Développez-nous cette merveilleuse découverte. » Le bonhomme ôta ses lunettes et passa ses doigts sur ses yeux fatigués: « Non. Vous seriez trop content si je m'exaltais. Je ne suis pas fou, pas fou du

tout. - Remarquez ceci - Ligottin devint grave. - Cest l'aveu même de la folie, la dénégation révélatrice. - Si je suis fou, continua le personnage, c'est à la manière de tous les inventeurs, de tous les précurseurs. Messieurs, - il frappa sur sa table et fit sauter les paperasses - il v a la le germe d'un formidable événement scientifique. Je suis enfermé ici par la haine jalouse des Académiciens. Ils ont ouvert mes plis cachetés et volé mes idées! - Puisque vous ne voulez pas parler, je vous quitte et clos votre guichet. » Et, m'entralnant, Ligottin ajouta : « Il y a quelquefois dans ces crânes-là des inventions cocasses, des bribes qu'on pourrait utiliser. Mais c'est un

gāchis, un chaos.

Ah! ah! - Mon guide frotta l'une contre l'autre ses enormes palettes rugueuses. - Nous allons maintenant examiner des carcasses que je vous recommande, des dangereux, des furieux. A ceux-là ne ménagez, je vous prie, ni les cordes, ni la camisole. Point de pitié pour eux. Dans une société bien organisée, on devrait les pendre, des qu'ils se manifestent! Mieux que cela, on devrait prevoir des le berceau leurs dispositions néfastes, les nover comme des portées de petits chats. » D'un geste hardi et tumultueux, il agita son trousseau de clefs. Nous gravimes un étage. Une autre section apparut. Ligottin prit une figure terrible : « Je parle des artistes, musiciens, sculpteurs, peintres, architectes, surtout des écrivains, des romanciers, des Poètes, ces graphomanes grotesques qui imaginent des événements impossibles, portent le trouble dans les esprits. Quand je songe à eux, la colère me prend, je perds la sérénité scientifique. Écoutez-le braire, celui-là! » Je perçus une délicieuse mélodie. Aérienne et légère, elle semblait une âme du Paradis perdue dans les cercles infernaux, exhalant sa plainte et ses souvenirs par la bouche adorable des sons. Mon maître ouvrit le guichet: « Allez-vous vous taire, canaille! Gare à la douche! » Un beau jeune homme aux cheveux blonds, au fin vieage imprégné d'une douceur que je n'avais point encore rencontrée chez les Morticoles, cessa brusquement de chanter et répliqua : « Je me tais, canaille! — L'insolent, hurla Ligottin, rouge de fureur. Notez. Notez-le! On le passera à Bradilin, qui le lui tordra, son larynx! »

Nous nous trouvions au centre d'une rotonde entourée de petites portes : « Soyez attentif, me dit l'aliéniste, et faites-vous un bon plan topographique de ces scélérats, car vous aurez souvent à vous occuper d'eux. Ils nous causent plus d'ennuis, à eux seuls, que tous les autres pensionnaires. A gauche, les musiciens, dont ce maniaque est un spécimen. Nous en possédons actuellement trois. L'un d'entre eux a du délire des grandeurs. Il a composé six opéras qui, dans son esprit, forment une série ; il y fait parler des héros, des demi-dieux, tous ces personnages idiots de la fable auxquels ne croient plus les petits enfants. C'est un gâteux fieffé. L'idée de juxtaposer des sons indique à elle seule un cerveau débile. Qu'est-ce que le son? Je ne connais que le bruit, moi. Quand un objet tombe, il fait un bruit. Le son n'existe pas. Le son est un artifice qui excite le système nerveux, cause un profond désordre organique. Sans critiquer le moins du monde notre admirable gouvernement, je trouve qu'il a tort d'autoriser les marches funèbres et les drames de Loupugan. Je sais bien que les premières servent aux enterrements. Mais pourquoi embellir la mort? La mort, n'est-ce pas, c'est la mort. Quant aux seconds, leur seul mérite est d'être basés sur la médecine et de traiter des sujets sérieux, tels que l'hérèdité, la vaccination, les épidémies ; mais même cela, oui même cela n'est pas sain pour la masse, Oh! l'art, l'art, quel fléau! »

La conversation avec Ligottin avait ceci de spécial qu'il la menait à lui tout seul avec une volubilité infatigable, et je m'amusais à ranger mentalement ce bavardage parmi les signes de dégénérescence qu'il distribuait si complaisamment. Dès que je remuais les lèvres, il m'interrompaix

tyranniquement et renouait aussitôt le fil de ses fortes certitudes. Comme j'allais, imprudemment, prendre la défense
de la musique, il poursuivit avec feu : e Plus loin nous
avons un sculpteur, un statuomane, comme je les appelle.
An lieu de limiter sa profession à ce qu'elle a de tolérable,
au lieu de perpétuer, sur l'ordre des ministres, les effigies
des hauts et célèbres personnages décorés qui ont taut
contribué au progrès, qui nous ont faits ce que nous sommes,
voilà que ce pauvre abruti s'est imaginé de laisser
vagabonder sa chimère et d'exciter à la débauche, par des
représentations d'hommes et de femmes dévêtus dans des
attitudes obscènes. J'ai fait casser la plupart de ses
groupes. Les plus libidineux, je les ai saisis comme pièces
à conviction. Ils sont d'une érotomanie certaine, nus,
complètement nus, avec les organes sexuels apparents!

· La-bas grouillent les peintres, j'en ai une douzaine au moins. Quelle engeance! Mon sculpteur crie pour qu'on lui laisse de la terre et un ébauchoir. Eux demandent à genoux toiles, couleurs et pinceaux. Excitation du deuxième degré. Propension à la fureur picturale. Je leur réponds par des douches, du massage, des applications de camisole. Un de ces insensés peignait des arbres violets, des prairies roses, des chiens rouges. Il oubliait l'ombre et la perspective. Ah! ah! conçoit-on cela?... La peinture est aussi inutile que la musique. Pour représenter la nature, nous avons la saine, la loyale photographie. Je passe à grand'peine sur les toiles allégoriques de la Faculté et des Académies. Au moins elles exaltent le respect de l'autorité, de la hiérarchie, de la discipline, tons les beaux sentiments. Mais les lamentables crétins que le soigne n'ont jamais voulu se soumettre à la règle. J'ai conservé les divagations de l'un d'eux, comme exemple, Il place tout dans une espèce de fumée grise. Où a-t-il vu cette buée-là? Il n'y a pas de brouillard perpétuel, et l'idiot veut en fourrer partout du brouillard, oui, même dans les appartements, dans les cheveux, sur les nez! En outre il ne compose pas. Il ne traite jamais un sujet méthodique, suivant un plan. Il laisse courir sa fantaisie. Je te la calmerai, moi, ta fantaisie! Le plus drôle de tous peignait avec des couleurs monstrueuses, criardes, flamboyantes, qu'il entassait sur sa palette. Chacun de ses tableaux avait l'air d'un feu d'artifice. Il y avait de l'or, de l'argent, du vermillon, tout ça pêle-mêle, à tort et à travers, l'un sur l'autre. Ça dégoulinait. Comme je disais à mes élèves: il transcrit fidèlement son désordre cèrèbral sur sa toile. D'ailleurs celui-là va beaucoup mieux. Il m'a promis de faire un portrait ressemblant et raisonnable de moi à son guichet, tel que je suis, brun et en redingote marron; moyennant quoi, on lui supprimera sa camisole. »

A ce moment, partant d'un corridor voisin, un gémissement profond retentit, suivi de lamentations qui se superposèrent, discordantes et sinistres. Le visage de mon maître s'éclaira d'une joie farouche. Il tendit l'index en avant : « Les entendez-vous? les entendez-vous? Tous, comme des chiens, jappent à la lune. Ah! mes gaillards, je vous tiens. Ils sont là, empilés dans ce corridor, une vingtaine, les écrivains, les écrivassiers, les poètes, les gredins! » Et il vociférait, pour dominer le tumulte qui bientôt s'apaisa par degrés, cédant à de désastreux soupirs : « Nous avons un pamphlétaire, un furieux, qui déblatérait/ contre les autorités. Ca n'a pas traîné! Signature de moi et de Crudanet. Signature du commissaire; les deux cachets, et en avant! A la douche! Gueule maintenant, mon garçon, gueule! Nous avons de bons capitons, des serrures solides, des cordages résistants. Ne vous aventurez pas seul chez lui. Il est fort comme une enclume et vous écraserait. Nous avons quatre poètes, des érotomanes eux aussi, des débauchés satiriques, atteints d'écholalie, qui dépravaient la jeunesse avec des vers incompréhensibles où ils comparaient le soleil et la lune aux deux plateaux d'une balance, une femme à un serpent, un violon à un

cœur affligé, des cheveux à un océan, est-ce que je sais! Ils menaient une vie de vagabondage et de débauches bien en rapport avec leur gâtisme. Un autre, mais il est mort, le drôle, prétendait que les lettres ont une couleur. Est-ce joli ca, hein, comme forme d'insanité! Nous avons anssi des romanciers qui ne se repaissent que de mensonges, qui inventent à plaisir des adultères, des crimes, des incestes. Ils se soulagent eux-mêmes, je l'affirme; ils se soulagent en écrivant. J'en sais qui m'ont avoué n'avoir pas de plus grand plaisir que d'accumuler ces horreurs sur du papier. N'est-ce pas de la démence que de forger des histoires ignobles et pas vraies, quand il v a tant de progrès à réaliser dans l'industrie, la politique, la science, la médecine? Les lecteurs de ces pernicieux imbéciles se figurent, par contagion, que ce qu'on leur raconte est arrivé. Telle est l'origine des crimes, des adultères et des incestes. Je ne l'ai pas caché dans mon rapport à l'Académie : Là est le danger, messieurs et chers collègues, le danger capital. Si vous laissez en circulation ces métaphoromanes, ces érotomanes, ces écholaliques, si vous leur permettez d'agir sur l'esprit de leurs concitoyens, il y aura bientot, par leur faute et par votre faiblesse, cinquante pour cent de fous dans l'Etat. Ces artistes sont tous des délirants de grandeur ou de persécution, des indépendants pernicieux, des solitaires. Ils menacent de saper les bases de la société, d'arrêter le progrès, de favoriser les révoltes, de ressusciter les croyances crevées. Tel dramaturge glorifie les dieux et les idoles, nous ramène à la barbarie. Son cerveau malade fait parler les arbres, les animaux, jusqu'aux pierres de la route. Tel poète complique de luxure l'acte sain et propagateur de l'espèce, le coît. Tel publiciste prêche cyniquement la lutte des classes. Si vous ne nous accordez pas les lois que nous vous demandons, l'interdiction et la mise au pilori de ces condamnables insanités, le supplice et la réclusion de leurs auteurs, den

est fait de la Liberté, de l'Égalité, de la Fraternité, de la Matière, de toutes ces nobles réalités pour lesquelles ont souffert et sont morts nos aïeux! Je vous promets que j'ai eu un succès ce jour-là. Et au Parlement donc, où je parlais en qualité de commissaire du gouvernement! Ils étaient tous debout. Ils interrompaient chaque phrase par des bravos frénétiques. J'ai cru que je ne pourrais achever. C'est la préface de mon grand ouvrage.

Ligottin discourait d'un air inspiré, reproduisant son attitude à la tribune, faisant des gestes de la main droite, agitant de la gauche le vaste trousseau de clefs cliquetantes. Je profitai d'un court répit : « Quel sera, maître, ce grand 4-3/6ouvrage? - Un résumé méthodique du plan que je vous ai tracé. J'admets la médecine et je l'inscris en tête. l'autorise les sciences accessoires, la politique, l'industrie et la finance. Tout cela glorifie la Matière, l'ordre et le progrès. Quant à l'art, aux graphomanes, aux fous de l'idéal, je les enferme, dans des cadres, d'abord, dans des cages, ensuite. Je les classe, je les groupe et je les douche. Montons aux maniaques raisonnants. » Comme nous escaladions les marches conduisant à la troisième rotonde, il ajouta : « L'organisation est simple. Quant à votre service, il est simple aussi. Vos collègues vous initieront aux difficultés du début. Nos pensionnaires, à l'arrivée, sont généralement calmes. Les premières douches les rendent furieux. Ensuite ils s'apaisent peu à peu et tombent dans un gâtisme progressif. D'où trois catégories: Dégénérés, Furieux, Gâteux. Le reste est du détail administratif... Dans cette cellule 53 se trouve un numéro exceptionnel, que j'ai étiqueté sous la rubrique Délirant altruiste. C'était un malade riche, d'une grande famille, les Bavêne, qui ont fait des legs à toutes les Académies. Il était lié avec les principaux docteurs. Il avait tout pour être heureux, quand, vers la soixantaine, il s'est mis à prêcher la pauvreté. Il distribuait de l'argent dans les quartiers misérables, dans ces repaires puants, soignait les gens à

domicile, sans diplôme, se ruinait en aumônes excessives. Sa famille s'est émue, à cause de la fortune qu'il dissipait. Puis, il occasionnait du désordre. Nous lui avons signé sa feuille d'internement. Quand on l'a arrêté, on l'a trouvé dans un taudis, sans feu, en train de tricoter des chaussettes. Depuis qu'il est ici, c'est un de mes pleurards. J'appelle ainsi les non-résistants, ceux qui geignent silencieux dans leur case de caoutchouc. » Il leva le guichet; j'aperçus un pâle vieillard aux longs cheveux blancs, à la barbe blanche : « Ca va toujours, papa Bavêne? - La mort est proche, la terre m'appelle. Mon supplice finira bientôt, répondit le vieux gravement. Pardonnez-leur, mon Dieu, ils ne savent pas ce qu'ils font. - Il répète les phrases de Jésus-Christ, cet autre insensé, père de tant de superstitions néfastes, s'écria Ligottin. En voilà un que je regrette de n'avoir pu enfermer! Ces êtres-là, avec leurs airs résignés, sont les plus dangereux. On a vu des révolutions sortir de ces barbes blanches.

- Et là? - J'indiquais le corridor.

- Ce sont les délirants raisonnables, des individus comme vous et moi, qui mangent, dorment, boivent, ne font pas de vers, ni de tableaux, ni de chansons. Seulement, dans leur vie hypocrite, une tare imperceptible, une toute petite tare est dissimulée, et alors nous considérons leur raison apparente comme un masque qu'ils prennent, comme un piège qu'ils nous tendent pour dissimuler leur folie. C'est une rubrique trop générale. Le plan n'est pas fait. » Ligottin était embarrassé; il continua : « L'un d'entre eux est un parent de Crudanet. Il a eu des différends avec le grand Chef sanitaire. Il l'a menacé. C'est le type de ces hybrideslà. Crudanet lui a signé son internement, et il a eu raison. D'ailleurs cette section est spéciale. Il y a là des secrets d'État et de famille très graves, des histoires ennuyeuses; vous n'aurez pas à vous en mêler. Cela regarde Lambert, qui est discret comme la tombe. Ne mettez pas le nez là dedans, si vous voulez rester ici, ou plutôt n'y pas trop rester. » Et Ligottin appliqua sur moi un profond, un sinistre regard. Nous redescendimes un peu génés.

Il y eut du tumulte. Quatre infirmiers, conduits par Fauve, tenaient par les pieds et les mains un corps qui se débattait. Leur maître les arrêta: « Qui est-ce? Ah, l'hypocondriaque. Parfait. Serrez ferme! » Je reconnus Burnone dans ce paquet hurlant. Il était horriblement maigre; les yeux lui sortaient des orbites. Sa bouche tordue écumait, et, malgré les efforts des gas vigoureux, il avait des détentes formidables. Ligottin me renseigna négligemment: « C'est une banalité, un de ces neurasthéniques qui courent de docteur en docteur et cherchent à se guérir d'un mal imaginaire. Celui-ci s'est ruiné en consultations et en pharmacie. Il obsédait tous mes confrères. En dernier lieu, Clapier m'a prié de l'en débarrasser. C'est une épave, un détritus. »

Je commençai mon service le lendemain. J'eus l'occasion de voir de près quelques-uns de mes pensionnaires. Certains étaient entrés là jouissant de toute leur raison, et étaient devenus fous à l'épreuve du traitement. Ils bondissaient de fureur dès qu'on pénétrait dans leurs cellules. Leur mobilier de caoutchouc ne s'apaisait, comme eux, que par saccades.

Mes acolytes, Fauve, Lambert, Crochard et Garuche, martyrisaient les malades avec joie. Ils savaient que nul d'entre eux ne pouvait se plaindre, qu'on n'écouterait point leurs lamentations. Ma plume tressaille de colère au souvenir de ces ignominies. Le jour même qui suivit ma première visite à l'antre de Ligottin, je trouvai le père Bavêne étendu sans connaissance dans sa chambre, le visage barbouillé d'excréments. Crochard l'avait mis dans cet état parce que le vieillard tardait trop à faire ses besoins. Un des peintres s'étrangla en enfonçant sa main aussi loin que possible dans sa gorge. Deux de ses doigts étaient démesurement gonflés par son effort pour avaler cette atroce bouchées

de lui-même. Le cadavre était figé dans une attitude de fureur et de résolution. Ligottin, prévenu en hâte, hochait la tête : « Voilà tout de même un suicide qu'on ne peut ni empêcher, ni prévoir. » En déshabillant le corps, Fauve, auquel il appartenait, eut un moment de trouble. La peau était marbrée de contusions dont chacune rappelait au bourreau quelque làche torture. Le maître murmura simplement : « Pourvu que ceci reste entre nous, et qu'on n'en saisisse pas l'opinion, je ferme les yeux. Mais je regrette

que ca ne soit pas un artiste. »

Ces poètes, qu'il détestait tant, étaient de mon ressort. Garuche me dit : « Je vas t'apprendre à les doucher et à leur passer la camisole. Suis-moi. » Il se rua dans une cellule où végétait un homme au grand front, à tête dénudée, à la bouche mince, aux veux brillants, qui tressaillit en voyant l'ignoble face de la brute. Nous étions accompagnés de quelques valets qui s'efforçaient d'atteindre à l'infamie du haut personnel : « A la douche, salaud, on on te passe la casaque ! » Telles furent les premières paroles de Garuche. « C'est la seconde fois aujourd'hui, risposta le malade. Vous voulez donc me faire mourir? - Tu le verras bien. La perte de ta carcasse ne serait pas un grand malheur. Allons, houp! » Les aides se précipitérent sur le poète qui jetait des cris aigus : ils lui passerent autour de la taille l'abominable tricot qui enserre les bras et les mains, et empêche tout mouvement. Ainsi lié, ils le descendirent dans la grande salle d'hydrothérapie, retentissante, carrelée de mosaïque, où il y a une estrade pour l'opérateur, et une barrière à laquelle s'accroche le patient. « Déshabillez-le, grogna Garuche, Toi, Canelon, regarde. Celui-là est un furieux. On lui sert le plus gros jet. » Il monta sur son trône de bois, saisit un énorme tuyau. Nous autres restions près de la porte ; et la victime nue, tremblante de froid et de terreur, aggrava ses hurlements et se cramponna d'avance à la balustrade: « Chante, mon bonhomme, chante, ricana mon aimable collègue. Yu vas

faire connaissance avec fifille; - et, tournant un robinet, il expliqua; - Fifille, c'est malance. » Aussitot se dechains une cataracte bondissante, ruissellement barbare au travers duquel gambadait un déplorable pantin. Il santait de côté et d'autre, courait comme un cheval autour de la piste, ruait en avant, en arrière, s'accroupissait, pivotait sous les, coups affreux du lourd bâton liquide, qui, par l'adresse infernale de Garuche, devenait tout à coup un fouet aux mille lanières cinglantes. Ses clameurs stridentes dominaient le rire de ses bourreaux et le tumulte bruissant de l'eau qui claquait sur sa peau fripée, glissait, rapide écume, 3000 sur les surfaces luisantes de mosaïque. A la fin, il tomba à terre et se tordit comme un ver, tandis qu'impassible. Garuche dirigeait sur lui, en balayant, le jet irrésistible et brutal : « Tiens pour tes cuisses... Tiens pour ton dos... Tiens pour tes pattes... Ça y est. Enlevez, garçons ! » Les aides soulevèrent le corps pantelant et le criblèrent de conps de poing, histoire de le ranimer. Il gémissait sourdement. On le roula dans une couverture et on le remonta dans sa cellule, tandis que Garuche criait: « Pas la peine de lui mettre la camisole. Il a son compte. » Et s'adressant à moi : « Tu vois; ça n'est pas plus malin que ça. J'suis ennage. Viens boire un verre. Allons à la douche de vin. »

Quand ils étaient bien ivres, les scélérats se distrayaient à doucher à mort. On choisissait, de préférence, les pensionnaires de la section Lambert. Celui-ci, après quelques bouteilles, me fournit de franches explications. Je le vois, penchant sur moi sa lourde face d'ivrogne malicieux, et remuant son gros doigt devant son œil : « Copaiu, j'vas tout t'dire. Mais chut! silence, mystère!... Le patron ne blague pas là-dessus, et s'il savait que je cause... Enfin, t'es un frère... Donc, les miens, les raisonnants qu'on les appelle, ne sont pas plus fous que toi et moi. Mais il ; a tout avantage à les escoffier, vu qu'on les met ici pour ça. — Je faisais la bète. — Tu comprends yas?

démie, du Tribunal, du Sénat, du Parlement, du gouvernement... Bien... Suppose que t'as un parent qui t'embête, qui sait sur toi des choses malpropres, ou qu'a de l'argent qui te revient et qui ne meurt pas assez vite. Eh ben, avec une bonne petite feuille de papier, tu l'envoies à Ligottin et c'est le papa Lambert qui s'en charge. Et le papa Lambert sait bien qu'il a droit à une gratification quand il arrive malheur à un de sa rotonde. Tu saisis, fiston?... Vrai, t'es guère futé! » J'aurais bien voulu pénétrer dans cette partie mystérieuse du service, mais Lambert refusa de m'accompagner et de me prêter les clefs : « Pas de ça, mon vieux. Si j'étais pigé, je sortirais pas vivant d'ici, ni toi non plus. C'est des mystères. Faut pas jouer avec les choses graves... » Un hoquet conclut cette sage réflexion.

Quant à moi, je faisais semblant de doucher mes artistes. En réalité, je dirigeais le jet d'eau contre le mur, tandis qu'eux, près de l'estrade, reconnaissants, me regardaient avec de bons yeux attendris. Ils m'expliquaient l'utilité sociale de Ligottin : l'indépendance, voilà ce que redoutent surtout les Morticoles. Pour lutter contre les esprits libres, ils ont imaginé les maisons de fous, bien préférables encore aux hôpitaux-prisons. Les quelques révoltés trouvent là un tombeau discret, un asile sûr. Grâce à une forte mensualité, Cloaquol ne fait jamais, dans ses journaux, la moindre allusion à ce petit trafic. Bien entendu, quelques vrais fous servent de paravent et d'excuse à cet abominable in pace, reconnaissables à leur tranquillité apparente et aux égards qu'on a pour eux. On ne les roue de coups que tous les trois jours. On leur permet de se promener dans un morne petit jardin, d'y épancher leurs gestes excessifs et le trop-plein de leur imagination. Ils marchent à grands pas, déclament, et lèvent les bras au ciel dans une attitude suppliante, ou bien, affalés sur un banc, les veux caves, les membres flasques, ils suivent au dedans d'eux-mêmes quelque déplorable cortège. D'autres

garathan

Maggar

m'arrêtaient par un bouton de mon uniforme, me tepaient des discours incohérents qu'il fallait écouter avec patience, sous peine de les exaspérer.

Au bout du jardin, s'élevait un hangar où l'on reléguait les animaux fous, car les bêtes subissent la pression sociale et se détraquent comme leurs maîtres. Je vis là des chiens qui avaient tenté de se suicider et qu'on devait nourrir de force, des chats mélancoliques, aux regards remplis de douleur, enfin un perroquet furieux, qui se précipitait impétueusement sur les barreaux de sa cage et les mordait. Il avait appartenu à une vieille gâteuse, enfermée dans l'autre corps de bâtiment, section des femmes. Quelquefois une falote tête grise apparaissait à une des fenêtres de ce domaine où nous n'avions pas le droit de pénétrer et vociférait des imprécations. Alors on entendait, en écho, une voix de fausset, nasillarde et troublante. C'était le perroquet qui reconnaissait l'accent de sa maîtresse et lui répon-

dait dans son langage...

Un matin, le maître nous fit appeler, Lambert et moi, Je retrouvai le cabinet de consultation tapissé de livres, la barrière, les sonnettes suspendues au plafond. Ligottin me demanda des nouvelles des canailles et des idiots confiés à ma garde, et sa large figure s'illumina quand je lui rèpondis que je les douchais à fond et que je leur appliquais continuellement la camisole : « Je suis perplexe! s'écriat-il, en s'assevant et en croisant ses longues jambes. On va m'amener un malade riche qui m'est présenté par un de mes collègues. Vous le confierai-je, Canelon, ou serat-il pour vous, Lambert ? La chose est délicate. » Sur ce, le domestique introduisit quatre personnes dans lesquelles je reconnus Tismet de l'Ancre, Avigdeuse, M, et Mm de Sigoin. Leurs attitudes étaient caractéristiques : Tismet, prêt pour la lutte et arrogant ; Avigdeuse, portant beau, le lorgnon sur le nez, tripotant avec grâce sa fine barbe noire; de Sigoin plus have qu'au procès, les yeux enfoncés, les joues boursouflées; sa femme, telle que jadis.

longue, ondulante, énigmatique, jetait vers Tismet de persistants regards. Le jeune chirurgien prit le premier la parole, dépassant la barrière fatidique : « Maître, vous vous rappelez l'accusation, à propos d'une ovariotomie, que monsieur que voici porta contre le docteur Sorniude. L'acquittement s'imposa. M. de Sigoin est mon client, Je possède son tempérament à merveille. » Ligottin hocha la tête. Sa puissante barbe se mit en branle. Il dévisageait le couple mystérieux, elle à quelques pas de lui, tous deux génés et tremblants. Tismet insista : « M. de Sigoin est un circulaire. Il a des alternatives d'érotomanie et de persécution. C'est à vous, maître, que nous devons ces définitions admirables qui font aujourd'hui la clarté dans les problèmes ardus de la pathologie cérébrale. Donc, mon client avait été guidé par une idée fixe dans ses attaques aussi violentes qu'injustifiées contre le docteur Sorniude. Après le procès, il en convint d'ailleurs avec beaucoup de sagesse. Mais il ne quitta ce délire que pour tomber en proie à un autre plus grave, qui nécessite notre présence ici, et au sujet duquel, par un scrupule que vous comprendrez, je passe la parole à mon honorable ami, le professeur Avigdeuse. »

Tismet avait été solennel, il avait été flatteur, et, satisfait de lui-même, il souriait dans sa moustache blonde. Il recula de quelques pas. Avigdeuse, qui avait le sens des hiérarchies, s'assit avec calme devant Ligottin: c Mon cher confrère, le docteur Tismet de l'Ancre, en qui j'ai une absolue confiance, est venu me trouver dernièrement au sujet d'une affaire sérieuse. Il s'agissait d'un sien client, M. de Sigoin, qui avait donné déjà des signes de persécution, notamment lors d'un procès fameux, sur lequel je ne reviens pas, et qui, à l'époque, présentait une autre forme de vésanie. Celle-ci se caractérisait par la persuasion que sa femme le trompait, et avec qui? Avec le propre médecin de la famille, mon confrère Tismet. Il en résultait des scènes terribles, où la malhou-

reuse était menacée, battue de telle sorte que les voisins entendaient les cris et les coups; bref, le malade était dangereux et passait insensiblement à la fureur. » Ligottin eut un mouvement de la main gauche, comme quand il secouait ses clefs et qui signifiait : Nous le doucherons. Avigdeuse poursuivit de sa voix la plus apitoyée, la plus hypocrite : « M. de Sigoin a en récemment une hallucination. Sa manie a été jusque-là. Il a cru surprendre sa femme dans les bras de mon confrère Tismet. A cette hallucination a succédé une crise atroce, qui a duré huit jours. Je conclus à l'internement. Nous avons

le certificat. » L'orateur fouilla dans sa poche.

Ligottin tendait les griffes. Derrière la balustrade, Mme de Sigoin s'était redressée de toute sa taille, d'un air de défi cruel et exalté. Tandis qu'Avigdeuse présentait la lettre de cachet, elle était tournée vers Tismet et, par le croisement de ces regards passionnés et sauvages, je compris la tragique comédie. A cet instant, son mari s'élança et vint tomber à genoux au milieu du triangle formé par les trois docteurs: « Grâce, messieurs, grâce! je ne le ferai plus, - hurlait-il en se tordant les doigts. - Je reconnais que j'ai été fou, que j'ai eu une hallucination... Que voulez-vous? J'adore ma femme. Lorsqu'il s'agit d'elle, je n'y vois plus clair. Quant à Sorniude, c'est elle qui m'avait avoué... Oui, j'ai eu une véritable hallucination... Vous savez..., la jalousie... Cela montait en moi par bouffées. Je l'imaginais toujours dans les bras d'un autre. - Il eut un horrible rire. - Maintenant, je comprends que c'était ridicule. Mon bon docteur Tismet, pardon, pardon! J'ai cru que vous l'embrassiez à moitié nue, dans notre salon, sur le canapé, près de la fenètre. C'est en ouvrant la porte, oh, je me rappelle, que j'ai vu cela! Et j'ai tout cassé, comme chez Sorniude ... Mais aujourd'hui, je me repens. Qui..., de tout mon cœur. » Il se trainait vers sa femme, qui le fixait avec un méprisant dégoût, pauxe loque vautrée sur le tapis et dans la boue de l'adultère: « Madeleine, pardonne-moi! Je t'ai fait souffrir. J'étais fou. C'est fini, je suis guéri. J'ai confiance en toi. Monsieur Ligottin, monsieur Avigdeuse, pardon! Je vous vénére, secourez-moi! Intercédez pour moi! Oh, ne m'internez pas! Je mourrais sans la voir! Madeleine, implore ma grâce! Ne me séparez pas d'elle. J'aime tous les docteurs! J'ai penr de rester ici! »

Il tournait sur lui-même, il bafouillait; les mots s'embrouillaient dans sa bouche, et ses larmes coulaient à grosses gouttes. Ligottin remua sa barbe et regarda Avigdeuse, qui, malicieusement, regardait Tismet et la temme impassible: « L'idée de leur jouer un bon tour germe surement dans sa tête, pensai-je, et peut-être cela va-t-il sauver l'autre. » Je ne me trompais pas. Avigdeuse coupa le déluge de supplications de sa voix brève, de sa praie voix : « En présence du repentir sincère de M. de Sigoin et des témoignages qu'il nous offre, je ne crois pas. mon cher Tismet, qu'il y ait lieu d'insister, et je remets mon papier dans ma poche. Monsieur a eu une hallucination fâcheuse. Il le reconnaît. C'est un gros point. S'il était un délirant stable, un solide candidat à l'aliénation, il n'en conviendrait point. - Si, si, j'en conviens, a certifia l'infortuné, se relevant avec de gros soupirs, et, à la façon dont il scruta sa femme et Tismet, je compris bien que, la terreur diminuant, la jalousie renaissait dans son âme, « Seulement, ajouta Avigdeuse, attention!» et, d'un doigt amical, il menaça l'heureux époux. Mme de Sigoin. furieuse, ricanait, accoudée à la barrière, le menton dans ses mains gantées de noir. Lambert me poussa le coude. Tismet était blême de rage. Il s'adressa à Ligottin: « Il me paraît pourtant qu'il y a danger à laisser cette jeune femme près d'un énergumène. Il l'a déjà menacée de mort. Il est permis de supposer... » Mon maître, chez qui la réflexion mettait du temps à circuler, à cause de sa corpulence, sentit néanmoins que sa responsabilité n'était plus couverte. Il répliqua : « l'étais moi-même si décide monsieur Tismel, que j'avais fait venir mes deux meilleurs garçons de camisole et que je comptais me saisir aussitôt du délirant. Mais, devant les explications si nettes de M. de Sigoin, ses excuses et son amende honorable, je me range à l'opinion de mon savant confrère Avigdeuse. Il peut rester personne civile. » Tismet vaincu eut un geste d'amère résignation et rétrograda vers la barrière. De Sigoin s'approchait humblement de sa femme, mais elle le repoussa de son long bras flexible.

Ligottin ne voulut pas perdre l'occasion d'un petit discours, et, comme Sigoin se précipitait sur ses mains et celles d'Avigdeuse, et les embrassait goulûment, il conclut: « Vous avez raison de nous remercier, car les motifs étaient puissants, avouez-le, de vous retenir et de vous doucher à outrance! Mazette! Vous ne vous gênez pas! Faire passer un docteur en jugement! En accuser un autre d'avoir séduit sa femme! Se comporter comme si les hallucinations étaient des réalités! Mais j'ai ici des pensionnaires qui n'ont pas fait le quart de ces bétises-là. Mon cher, avez dans la vie une méthode. Vous êtes un simple dégénéré. - Son père épileptique, sa mère alcoolique, siffla Mmo de Sigoin... Comment, tu oserais dire que je mens?... Vous voyez, docteur, il recommence! Sa mère, mais c'était une mégère, une harpie! Monsieur tient d'elle, voilà tout! » Ligottin continua : « Vous ne peignez pas? -Non, docteur. - Vous ne faites pas de musique? - Non, docteur. - Vous croyez à la Matière ? - Oui, docteur. -Vous n'êtes pas poète ni écrivain? - Non, docteur. -Alors, vous pouvez guérir. Adoptez un plan d'existence. Et quand vous aurez une nouvelle hallucination érotique, répétez-vous que vous ètes le jouet d'une chimère, d'un songe-creux, ou bien comptez sur vos doigts, faites des chiffres sur une vitre, jusqu'à ce que le phénomène ait disparu. Ces movens machinaux réussissent à merveille. » L'aliéniste serra les mains de Tismet et d'Avigdeuse, salua

Mme de Sigoin, reconduisit jusqu'à la porte cette petite

troupe mélancolique; puis il rentra transporté d'allègresse: « Voilà une observation que je retiens pour mon grand ouvrage! Elle est complète. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . Depuis que j'étais chez Ligottin je n'avais pas eu un moment de congé, et je n'avais pu voir mon cher Trub. dont l'absence m'accablait. Or, le jour même où je devais être libre, mon maître me chargea d'une commission pour sa maison de campagne. Je montai, en maugréant, dans un chemin de fer suburbain, et je m'arrêtai à une première station de ville d'eaux. Je m'informai. Un passant m'indiqua une massive construction située sur une hanteur. Je me dirigeai là par un chemin boueux, car il tombait une petite pluie fine. Plus je m'approchais, plus je reconnaissais la symétrie, la régularité si chères à Ligottin. Quand je fus à cent mêtres, j'entendis des gémissements : « Les capitons sont moins épais, pensai-je. C'est d'une simplicité rustique. » Derrière une grille hurlaient deux ou trois visages, tandis qu'une quantité de grandes silhouettes maigres, hérissées de gestes tragiques, arpentaient rapidement une cour sablée. J'arrivai à la porte du gardien-chef, le frère de Lambert. Il me reçut amicalement, m'offrit un verre de vin et me proposa de faire le tour de son établissement. J'acceptai.

Après maint circuit, je me trouvai devant une cage énorme, remplie d'êtres sans nom vautrés au milieu de leurs ordures, gambadants, grimaçants, singes du délire, cauchemars de corps et d'âmes. Dès qu'ils nous aperçurent, ils se livrèrent à une mimique tumultueuse et désordonnée. Les uns faisaient des signes obscènes. D'autres se précipitaient sur les barreaux avec rage. D'autres, dans les angles, grinçaient des dents, tandis que, sur le sol, un tapis de mélancoliques suivaient ce spectacle avec une morne indifférence: « Ce sont les furieux, me dit le gardien. Ne vous approchez pas. Ils vous mordraient, vous

déchireraient. Je leur jette des trognons de choux qu'ils se disputent, et des morceaux de pain qu'ils salissent. Ils se battent toute la journée. C'est rigolo! Le matin je les asperge en masse et ca grouille, ca grouille! En été c'est une infection. Quand il en meurt un, je l'attire avec des crochets et je l'enterre là-bas, derrière la colline. Quelquefois ils sont en épidémie. Alors, c'est un charnier plein de mouches. En place d'eau, je douche du phénol. C'est un rude métier. J'aimerais mieux la maison de ville. Sous mon prédécesseur, c'est même ça qui l'a fait renvoyer, ils avaient trouvé le truc de desceller les barreaux et ils s'étaient sauvés dans la campagne. Ils ont vécu deux mois dans la forêt. Le soir, quand on passait le long du bois, c'étaient comme des miaulements de chattes en chaleur. Et puis, nous avons mis le feu aux arbres, et ils ont tous grillé. Ah, ah! ca n'est pas commode, les furieux! »

L'immonde fourmillement de la cage m'obsédait. Je m'écartai : « Maintenant, murmura mystérieusement mon guide, je vais vous montrer quelque chose de curieux : un bonhomme que j'ai là depuis un an et demi, un étranger. On l'avait trouvé errant dans la campagne, et amené ici. Il n'est pas méchant. Nul ne sait qu'il est là, sauf M. Ligottin qui le tient en observation, parce qu'il fait des prières et qu'il a de drôles d'idées sur tout. Il raconte qu'il est d'un pays où il n'y a ni riches ni pauvres, où personne n'est malade et où on n'étudie aucune science. » Il me mena dans un pavillon séparé dont il ouvrit la porte. Sur un grabat de paille jaune, seul rayon de soleil de cette pièce poussiéreuse où le jour pénétrait par une étroite lucarne, j'entrevis un grand corps couché. Au bruit, il se redressa. J'eus un éblouissement : c'était Sanot en personne, notre bon, notre cher capitaine, que nous crovions mort et perdu à jamais, et qui, bien que n'ayant plus son beau teint rouge et sa tête joviale, avait même nez aplati, mêmes pommettes saillantes, même robuste collier de barbe. Je le regardais, inondé de joie sans pouvoir articuler un seul mot, et lui me regardait aussi, il me reconnaissait, et ses yeux exprimaient l'indicible bonheur de retrouver ce Canelon, moi, morceau ambulant de la terre natale. De lui à moi, de moi à lui, couraient des flots latents de tendresse. Nous eûmes la prudence de nous contenir, et Lambert ne remarqua rien. Il intercala sa vilaine voix réelle au milieu de notre rêve, et elle nous fut une sauvegarde: « Il vous étonne, hein, mon étranger? Essayez de le faire causer. Il va vous en conter de cocasses. » Je pris un accent hypocrite qui m'étonna moi-même : « Vous êtes ici depuis longtemps? - Oh oui, très longtemps. - Vous venez de loin? » continuai-je, éprouvant le besoin de jeter des paroles sur notre émotion jumelle. Le gardien rit d'un rire idiot. Il était bien l'espace du mal, celui qui éternellement empêche les bras de s'étreindre, les cœurs de se rejoindre, de se serrer l'un contre l'autre : «Oui, et je reviens de loin, répondit mon cher capitaine. - Alors vous croyez en Dieu. - Je crois, j'espère, c'est mon salut. -C'est cela, me souffla Lambert, voilà une des clefs de sa folie, comme dit le père Ligottin. - Ce Dieu vous sauvera, n'est-ce pas? - Il nous sauvera. J'ai un trésor. Ce sera l'effort suprême. » Et il appuya sur ces derniers mots : « Ah ! ah, ricana Lambert, Dieu est son trésor. Quelle incohérence stupide ! » Sanot répéta plus fortement : « J'ai un trésor. Allons le prendre. Serez-vous prêt bientôt? - Peut-être tout à l'heure. Et vous? - Je serai prêt. » Nous nous étions compris. Je dis au gardien d'un ton indifférent : « Il est ramolli, mais fort curieux. Je suis pressé. Il faut que je rentre. Au revoir.» Et je quittai la cellule ...

J'avais l'âme en seu. Je me sis une notion exacte, méticuleuse, de l'endroit où nous nous trouvions, du trajet à parcourir, de la distance qui nous séparait de la grande cage. Ma perspicacité sut extrême. Par cette phrase persistante, J'ai un trésor, Sanot m'indiquait des moyens de suite. Lesquels? Je l'ignorais. Mais je le voulais libre d'abord. Ensuite nous aviserions... L'esprit tendu vers le Aligh but, droit et rigide comme une flèche, je repris le chemin de fer et, à peine dans la cité, je courus à la maison d'Avigdeuse. Trub vint m'ouvrir, stupéfait de mon allure fébrile. Je l'attirai à l'écart : « Trub, suis-moi, immédiate-/- 721 ment. J'ai retrouvé le capitaine Sanot. Il est captif à la maison de campagne de Ligottin, mais bien portant. Il m'a parlé d'un trésor. Il faut le libérer et fuir. C'est l'occasion unique de s'échapper de cette contrée maudite. -Mais calme-toi un peu. Concertons-nous. Tu perds la tête. - Non, non, non. Demain serait trop tard. La Providence ne tend pas sa main deux fois. J'ai fait mon plan. Suismoi, Trub. Il le faut. Je t'en conjure. » Je devais dégager une persuasion fluidique, car mon ami n'hésita plus. « Attends-moi cinq minutes. Je réunis mon argent et mes hardes. J'invente un prétexte et je pars. Tu me retrouveras. au café d'en face... »

C'était un bouge, hagard comme tout ce qui m'entourait. Le demandai une tasse de café, et je me promis que si le morceau de sucre que j'y jetais formait trois bulles, nous serions sauvés. Les trois bulles apparurent. J'écrivis, en imitant les caractères de Ligottin, un sauf-conduit au titre de Sanot; puis je le déchirai et j'en recommençai un au titre de l'Etranger, car le capitaine n'avait peut-être pas dit son nom. Trub arriva. Je lui racontai tout en wagon. Le jour tombait dans un brouillard humide quand je me trouvai de nouveau devant la grille de la maison de campagne. Mon compagnon m'attendait à quelque distance.

Je présentai à Lambert l'ordre de me livrer l'Étranger. Il fut surpris : « Comment, comment?... — Oui, j'ai parlé de ce malade au patron. Il veut l'avoir à sa maison de ville pour l'étudier plus à loisir. — En voilà du nouveau, grommela le gardien, en examinant le papier sans nulle méfiance. Moi, je m'attachais à ce particulier-là. Enfin, puisque c'est l'ordre, obéissons. » Je revis la cellule. Quelques minutes après, le capitaine m'était confié et Lambert me jetait de la

porte : « N'ayez pas peur. Il n'est pas furieux. » Nous étions libres!...

Quand Sanot, Trub et moi furent réunis, nous nous embrassames tous les trois frénétiquement. J'interrompis ces transports: « Il n'y a pas de temps à perdre. Nous jouons une partie définitive. Quel est ce trésor dont vous parliez? — C'est, répondit le capitaine, une forte somme, dix mille francs, que j'avais pu sauver de la pacotille en quittant le Courrier. Au sortir de Typhus et comme on nous repoussait d'hôpital en hôpital, j'avais pris un chemin de fer, j'étais descendu à la première station et j'avais enfoui cet argent près d'ici, à tous risques, pensant qu'il me servirait un jour. Au moment où je le recouvrais de la dernière couche de terre, les gardiens de Ligottin me surprirent. Il y a de cela un an et demi! — Vous rappelezvous la place? — Certes. — Courons-y. Pourvu qu'il y soit encore! »

Nous vivions un rêve haletant. A l'entrée du petit bois, tandis que Trub faisait le guet, nous fouillâmes à l'endroit qu'indiqua le capitaine, au pied d'un gros arbre. L'émoi nous serrait la gorge. Si le trésor avait disparu! Mais, à peine trois pieds de terre enlevés, les pièces hrillantes scintillèrent : « J'ai autour de mes reins, ajouta Sanot, la ceinture qui les renfermait et qui ne m'a jamais quitté; » et il les glissa une à une dans cette favorable cachette. En ce pays, où l'or peut tout, sa vue me causait une joie délicieuse. Son tintement signifiait délivrance.

De retour à la ville, nous sonnions chez Crudanet. Il était nuit et je demandai au domestique de nous mettre en présence du grand Chef sanitaire, au nom du professeur Ligottin. Nous entrâmes tous trois dans son cabinet de travail, immense et austère : « Maître, dis-je à ce louche personnage avec assurance, je serai franc. Nous sommes des étrangers qui, il y a longtemps déjà, débarquèrent ici après une pénible quarantaine. Nous voudrious revoire

notre patrie. » J'avais gravé dans ma mémoire les paroles séductrices que, dans une circonstance solennelle, avait prononcées Sorniude et je les répétai ponctuellement : N'y aurait-il pas moyen de s'arranger, cher maître? Nous serions disposés aux plus grands sacrifices. Pris d'une subite inspiration, j'allai à la fenêtre, je soufflai sur la vitre, et, sur la buée de mon haleine, j'écrivis : dix mille francs, puis j'effaçai aussitôt. Crudanet, de son œil en vrille, inspectait alternativement nos visages. Ils le rassurerent, car il baissa la voix : « C'est bien, je mets à votre disposition une galère de l'État. Où est l'argent? - Le voici, maître. » Sanot déposa, sur la table encombrée de livres savants, sa pesante ceinture. Que celle-ci semblait lourde et dominatrice! Crudanet secoua les pièces d'or, les compta, les rangea dans un tiroir le plus naturellement du monde, comme si elles étaient le prix de la consultation. Je regrettai une minute de n'avoir pas tracé Cinq mille, mais il était trop tard. Le grand maître des Morticoles écrivait à sa table de sa petite écriture systématique. J'aurais volontiers léché ses pieds. Il me tendit le carré de papier, timbré du sinistre cachet : « Sur le port..., tout de suite...; au maître de la navigation. Bon 

Deux heures après, nous quittions le quai tous les trois, sur une grande galère pourvue de vivres pour deux semaines et battant pavillon des Morticoles. Un vent frais nous favorisait. Nous ne sentions point la pluie. Nos craintes étaient dissipées. La forte cloche de l'Espoir et de la Liberté tintait à gros bourdon dans nos poitrines. Quand nous eûmes dépassé la jetée, et qu'un courant plus vif nous annonça la pleine mer par un frémissement joyeux le long des sabords, je me jetai à genoux et fis une fervente prière. En me relevant, je vis la tête de mort blanche descendre du grand mât, aussitôt remplacée par une croix bleue. Trub hurlait, agitant sa casquette : « Qu'elle nous protèges)

Qu'elle nous protège! » Alors je me plaçai entre mes camarades, la main sur l'épaule de chacun d'eux, tourné vers l'horizon libérateur, et je m'écriai ; « Mon Diou, vous êtes la source de toute bonté, de tout amour, Sans vous, la conscience n'est qu'un mot, l'homme qu'un amas de boue et de sang. Que l'exemple des Morticoles, cité par nous, serve à tout le monde! Les malheureux ont cru que la Matière suffisait à tout; ils vous ont chassé de leurs ames. Votre vengeance, c'est leur état de mensonge, de haine et de misère. Se croyant libres, ils sont esclaves; se croyant immortels par la connaissance, ils sont les plus ignorants et les plus éphémères des hommes, car la haute vérité leur échappe, laquelle n'est qu'en vous et ne vient que de vous. Accablés de maux, aveugles et sourds, ils tâtonneront sans cesse dans une obscurité meurtrière, tandis que les simples d'esprit et de cœur verront clair, auront des émotions pures et la béatitude éternelle. Gloire à vous, seul glorieux! Malheur, trois fois malheur à cette cité nétaste où votre nom est oublié! »

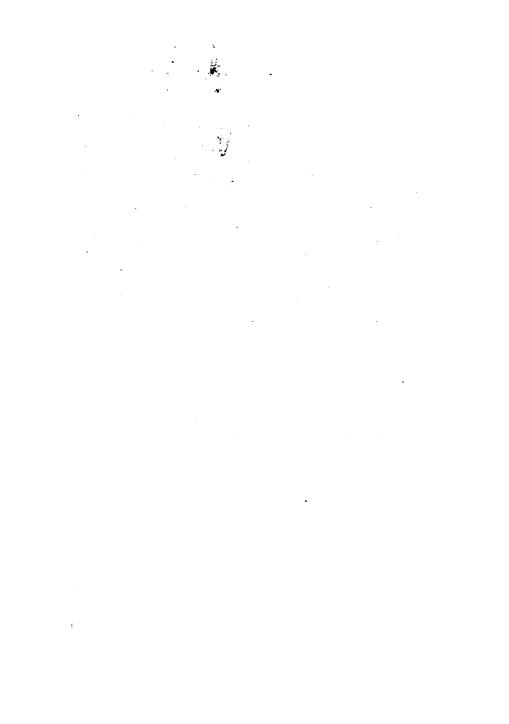



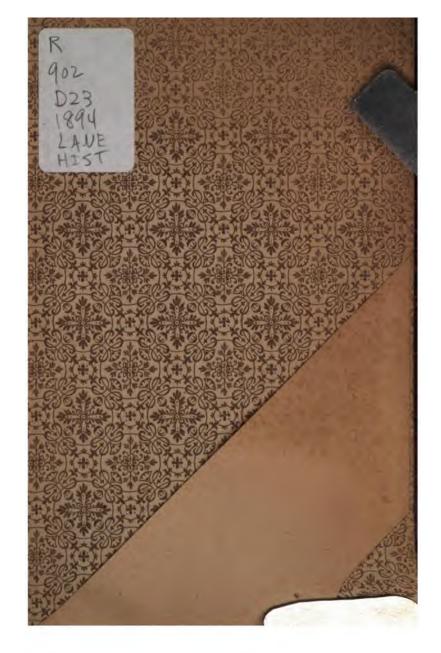